

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



Subscription Fund
BEGUN IN 1858

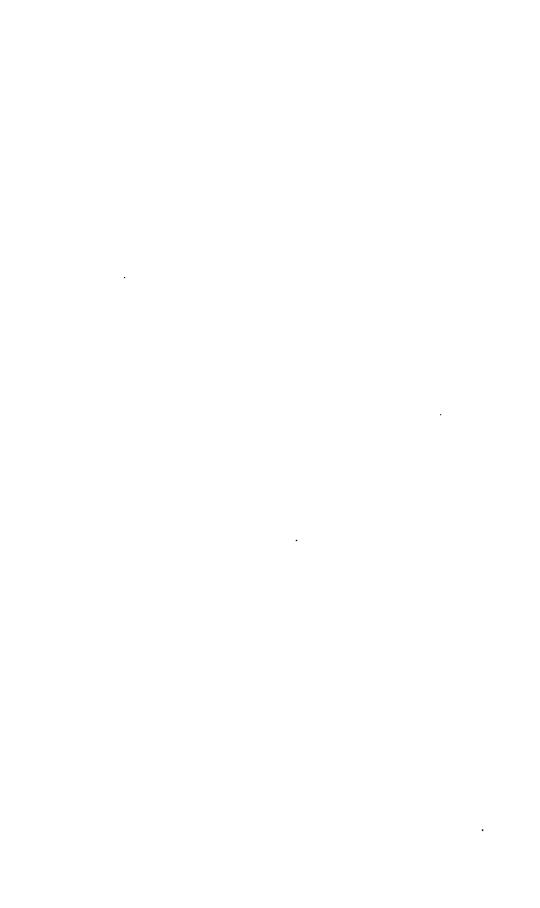



# L'ESCOUFLE ROMAN D'AVENTURE

PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

D'APRÈS LE MANUSCRIT UNIQUE DE L'ARSENAL

PAR

H. MICHELANT ET P. MEYER



# PARIS LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT ET Cie RUE JACOB, 56 M DCCC XCIV

Subscription frend.

Publication proposée à la Société, par M. Michelant, le 8 février 1877.

Approuvée par le Conseil le 12 avril 1877 sur le rapport d'une commission composée de MM. P. Meyer, G. Paris et G. Reynaud.

Confiée, après le décès de M. Michelant, à M. P. Meyer, le 8 juin 1890.

Commissaire responsable:
M. G. Paris.





### INTRODUCTION

Le 28 juillet 1875 M. Michelant proposa à la Société des anciens textes français, alors tout récemment fondée, la publication des romans en vers de Guillaume de Palerne et de l'Escoufle<sup>1</sup>. Le premier de ces poèmes fut mis sous presse au mois d'octobre suivant. L'impression fut achevée au commencement de l'année 1877, et l'ouvrage fut attribué à l'exercice de 1876.

Ce qui avait déterminé M. Michelant à proposer simultanément la publication de Guillaume de Palerne et de l'Escoufle, c'est qu'il croyait que ces deux romans, copiés à la suite l'un de l'autre dans un même manuscrit, qui ne contenait pas autre chose, étaient du même auteur. Ce fut l'une des raisons qu'il invoqua pour se dispenser, contrairement aux usages de la Société, de joindre un glossaire à Guillaume de Palerne. Lorsqu'il renouvela,

1. Voy. le Bulletin de la Société, 28 juillet 1875.

en 1877, sa proposition de publier l'Escoufle, il exprima l'intention de joindre à ce poème un glossaire qui s'appliquerait aux deux poèmes 1. Son projet fut accepté dans ces termes, mais il n'y fut pas donné suite. En effet, M. Michelant, en 1877 comme en 1875, s'était borné à soumettre à l'examen du Conseil de la Société une copie du manuscrit. Le texte n'avait pas paru suffisamment établi; la préface manquait, et le glossaire (qui devait comprendre aussi le relevé des mots de Guillaume de Palerne) n'était pas commencé. La Société avait eu plus d'une fois à souffrir de mécomptes causés par des éditions mises prématurément sous presse. Aussi, tout en adoptant en principe le projet de M. Michelant 2, crut-on devoir attendre, pour commencer l'impression, que la préparation de l'édition proposée fût plus avancée. M. Michelant ne se pressa pas, se bornant à répondre aux instances de la Société par des promesses non suivies d'effet 3.

En 1887, les choses étant en l'état, il insista de nouveau pour qu'on imprimât sa copie 4. Le Conseil, désireux de donner satisfaction à un confrère respecté, et toutefois hésitant à engager une publication dont l'achèvement paraissait problématique, décida que l'impression serait commencée vers la fin de l'année 5, et insista auprès de M. Michelant

<sup>1.</sup> Bulletin, 8 février 1877.

<sup>2.</sup> Bulletin, 12 avril 1877.

<sup>3.</sup> Bulletin, 26 mai et 25 décembre 1880.

<sup>4.</sup> Bulletin, séance du 2 mars 1887.

<sup>5.</sup> Bulletin, séance du 25 mai 1887.

pour qu'il s'occupât de la préface et du glossaire. Peu après, notre confrère, dont la santé était depuis quelque temps chancelante, se vit réduit par la maladie à garder la chambre. Son grand âge et le caractère de l'affection dont il était atteint ne permettaient pas d'espérer une amélioration. Il était évident qu'il ne fallait plus compter sur lui pour faire le travail que comportait l'édition. C'est alors que le secrétaire de la Société offrit au Conseil, après entente avec M. Michelant, de reviser le texte et d'en corriger les épreuves. Cette combinaison fut acceptée '. Les deux premières feuilles de l'Escoufle étaient en épreuves lorsque M. Michelant mourut, le 23 mai 1890. Le Conseil me chargea de terminer l'édition <sup>2</sup>.

C'est ainsi qu'en 1890, comme en 1875 après la mort du regretté Pannier, je suis devenu l'éditeur d'un ouvrage dont je ne m'étais jamais occupé, sur lequel par conséquent je n'avais recueilli aucune information. Pannier du moins avait fait sur le Débat des hérauts de France et d'Angleterre quelques recherches dont j'avais pu tirer parti. M. Michelant ne laissait aucune note sur l'Escoufle. Tout ce que j'ai appris par les entretiens que j'ai eus avec lui dans les derniers mois de sa vie, c'est que, contrairement à l'opinion qu'il avait exprimée quelques années auparavant, il était arrivé à croire que l'auteur de Guillaume de Palerne était différent de celui de l'Escoufle. Il avait raison : les deux

<sup>1.</sup> Bulletin, séance du 27 novembre 1889.

<sup>2.</sup> Bulletin, séance du 19 juin 1890.

poèmes diffèrent sensiblement à bien des égards, et surtout par le style.

Depuis quatre ans j'ai consacré à cette édition tous les loisirs que me laissaient mes occupations professionnelles et d'autres travaux commencés à une époque antérieure. J'aurais préféré donner mes soins à quelqu'une des publications pour lesquelles j'ai contracté envers la Société des obligations déjà anciennes. Je ne regrette cependant pas le temps que m'a coûté l'Escoufle. A mesure que j'étudiais ce poème jusqu'ici peu connu, puisqu'il était inédit, je lui ai trouvé plus d'intérêt. Je crois que c'est une œuvre littéraire d'une réelle valeur, d'un style très personnel, riche en renseignements qui intéressent l'histoire des mœurs et des idées à l'époque où elle fut composée. C'est la conviction que j'essaierai de faire partager au lecteur.

### I. - ANALYSE DE L'ESCOUFLE.

L'action qui se déroule dans les neuf mille vers du poème est peu compliquée. Toutefois elle se développe assez lentement, le poète se plaisant à différer par l'accumulation d'événements, du reste agréablement contés, un dénouement inévitable. Une analyse un peu détaillée permettra de se rendre facilement compte de la marche du récit et de se reporter sans perte de temps aux épisodes qu'on désirera étudier de près.

Il y avait en Normandie un comte de Montivilliers appelé

## SOCIÉTÉ

DES

### ANCIENS TEXTES FRANÇAIS

L'ESQOUFLE
ROMAN D'AVENTURE

Le Puy, imprimerie de R. Marchessou, boulevard Carnot, 23.

ird. Il tenait Rouen en propre. Dans le pays de Caux cents chevaliers relevaient leurs terres de lui, et il conquis toute la Normandie jusqu'à Pont de l'Arche. sit un homme vaillant et généreux. Par ses libéralités, itait acquis l'amour de ses hommes. Il leur donnait larent, et, en retour, lorsqu'il en était besoin, ceux-ci taient à son service tout ce qu'ils possédaient. Depuis le ps d'Alexandre le Grand on n'avait pas vu homme qui valût pour la prouesse, la valeur, la largesse. Il avait jours un amour en tête, ce qui le rendait hardi et preux. rès avoir mené pendant quinze ans la vie du monde. gnant toujours en prix, l'envie lui prit d'aller en Terre inte pour sauver son âme. Mais il n'avait ni femme ni fant à qui il pût laisser sa terre. Aussi ses hommes furenttrès affligés à la nouvelle de son départ. Il leur donna ndez-vous à Montivilliers. Là, il y eut grande assemblée e chevaliers, de clercs, de dames, de bourgeois. L'évêque le Lisieux y vint, comme aussi le comte de Varenne et celui Eu et le châtelain de Bellencombre, tous regrettant le omte et sa riche compagnie qui devaient partir le lendemain (v. 173).

Le lendemain on alla ouïr la messe à l'abbaye '. Le comte fit une riche offrande et distribua plus de dix livres aux pauvres. Le service fini, lorsque les bourdons et les écharpes des croisés eurent été bénis, il se rendit au chapitre, et, ayant fait au couvent une donation importante, il prit congé de l'abbesse et des dames de la maison. Puis il monta à cheval, et partit avec sa troupe, au milieu de la désolation générale. Il traversa les monts de Montjoux 2, et au pas-

- 1. Abbaye bénédictine de femmes fondée en 682, détruite au 1x° siècle par les Normands, rétablie en 1035 par Robert le Magnifique, duc de Normandie. L'église abbatiale, dédiée à Notre-Dame, dont les diverses parties ont été construites du x1° au xv1° siècle, est maintenant l'église paroissiale. Voy. Gallia christiana, XI, 281; Cochet, Répertoire archéol. de la Seine-Inférieure, col. 147.
  - 2. Les Alpes, spécialement le Grand Saint-Bernard.

sage on ne riait guère, mais en Lombardie on eut à souhait tout ce qu'on pouvait désirer. Richard et les siens s'embarquèrent à Brindes, et bientôt abordèrent à Acre. Le lendemain de son arrivée, le comte envoya son maréchal acheter des chevaux. Celui-ci fit venir les maquignons de la ville, qui lui amenèrent tant de chevaux que tout le marché en était foulé. Le comte distribua les chevaux à ceux qui n'en avaient pas, et, après deux jours de repos, on se dirigea vers Jérusalem. Arrivés à la Montjoie de la Mahomerie 1. ils découvrirent la cité sainte. Ils s'agenouillèrent, pleurant d'attendrissement et de joie. Les sergents étaient déjà allés retenir les logis. Le roi fut en grand émoi quand il apprît la venue du comte de Montivilliers. Il alla à sa rencontre à la tête de trois cents chevaliers, et l'accueillit avec de grandes démonstrations de joie. Ils chevauchèrent ensemble jusqu'à la ville, qui fit au comte une brillante réception. Les petites gens avaient répandu de l'herbe devant leurs portes, les riches avaient garni les principales rues de belles tentures de soie. Depuis le temps de Pierre l'ermite aucun chevalier de France n'avait été l'objet de si grands honneurs. On le conduisit au Saint-Sépulcre. Il offrit une coupe d'or émaillée

1. Lieu situé à trois lieues de Jérusalem, au N.-O. de la cité sainte. « De Betenoble à la Monjoie a .v. lieues. Sur la Monjoie est l'yglise saint Samuel le prophete; si a .iij. lieues jusques en Jherusalem, a entrer par la porte saint Estienne. » Les pelerinages pour aler en Jherusalem, dans les Itinéraires à Jérusalem, p. p. H. Michelant et Gaston Raynaud (Genève, 1882, Soc. de l'Orient latin), p. 93. Mons Gaudii est marqué près de Jérusalem sur d'anciens plans dressés au moyen âge, par exemple dans celui qui est reproduit, d'après un manuscrit de Saint-Omer, Historiens occid. des Croisades, III, pl. II, en face la page 510 (x11° siècle), et dans celui qu'a reproduit M. de Vogüé, Les églises de la Terre-Sainte, p. 411. Dans ce dernier, le Mons Gaudii est figuré comme un monticule du haut duquel des pèlerins contemplent Jérusalem. La Mahomerie (El Bireh) était située tout près de la Montjoie.

du poids de dix marcs où était représentée l'histoire de Tristan et d'Iseut la blonde <sup>1</sup>. Rentré à son hôtel le comte fit annoncer par la ville qu'il tiendrait table ouverte. Il y vint tant de monde qu'il y en avait jusque dans la cour. Pendant le repas le comte fit jouer sur la vielle lais et sons. Le soir Richard joua aux échecs avec son hôte (v. 762).

Le lendemain matin survinrent des messagers annonçant que le roi d'Inde et celui de Mossoul approchaient avec une armée telle qu'on n'avait vu si grande depuis le temps d'Artus, et qu'ils avaient mis le siège devant un des plus forts châteaux qu'il y eût en la marche. Le roi de Jérusalem s'empressa de réunir en conseil le patriarche, les barons et les Templiers. Le comte Richard ne fut pas oublié, et d'un commun accord il fut fait connétable de l'armée (v. 870).

Richard se mit en marche à la tête de l'ost des chrétiens, et campa à une petite distance des Sarrasins. A la tête de ses chevaliers il surprit le camp ennemi, y fit des prisonniers et se replia en bon ordre. Il se comporta si vaillamment que chacun disait qu'Artus ou Gauvain revivaient en lui (v. 989). Puis il mit en mouvement l'armée entière, et la dirigea vers les païens qui venaient à leur rencontre. Il engagea un combat singulier avec un Turc richement armé qui portait, fixée à son bras, une manche brodée par la fille du roi de Perse, et lui passa sa lance au travers du corps; puis il fit prisonnier le roi de Mossoul. Bientôt les Sarrasins prennent la fuite. Ils n'avaient pas perdu plus de monde à Roncevaux, tandis que les Normands n'eurent aucun homme tué ni blessé (v. 1305).

A la suite de cette défaite, les Turcs consentirent à une trêve de trois ans. Le comte Richard résolut de retourner

1. Cette description, qui est fort détaillée, contient des traits qui paraissent empruntés à deux rédactions distinctes de l'histoire de Tristan. Elle a été examinée à ce point de vue par M. Sudre dans son mémoire sur les allusions à la légende de Tristan dans la littérature du moyen âge (Romania, XV, 540-2).

en son pays. Il prit congé du roi, du patriarche, des Templiers, et s'embarqua, regretté de tous et comblé de présents. Arrivé à Brindes, il se mit en route, à petites journées, pour Rome. Lorsqu'il fut à Bénévent, il se trouva que l'empereur était venu depuis peu en cette ville pour y faire un séjour. Apprenant l'arrivée du comte, il le recut, lui et sa suite, à sa cour, et lui donna une riche hospitalité. Il ne tarde pas à se prendre d'amitié pour lui et à lui faire ses confidences. Il lui avoue qu'il n'est plus le maître dans son empire. Il n'ose aller d'une ville à l'autre sans escorte. Il a eu le tort de se confier à ses serss et de les faire monter en dignité; maintenant ce sont eux qui tiennent ses châteaux, ses cités, ses forêts. Finalement, il supplie son hôte de lui venir en aide, lui offrant de lui confier le gouvernement de sa terre. Le comte accepte. Devenu connétable de l'empereur, il envoie quérir en France les meilleurs chevaliers, car il ne veut pas du concours des vilains ou des communes, et se concilie les hauts hommes du pays. Au bout d'un an et demi il eut débarrassé la terre de tous les vilains qui occupaient les châteaux. Heureux ceux qui échappèrent la vie sauve! (v. 1601).

Le comte Richard pensa alors à s'en aller dans sa contrée. Mais l'empereur le retint, et, pour l'attacher définitivement à son service, le maria à la dame de Gênes. Les noces furent brillantes. Onques, même lorsque le roi Marc épousa Iseut, il n'y eut d'aussi grandes réjouissances qu'à l'occasion du comte Richard. La nuit qui suivit, le comte engendra un fils qui fut plus tard empereur. Il reçut, au baptême, le nom de Guillaume. Le jour où il naquit, l'impératrice mit au monde une fille qui fut appelée Aelis (v. 1766).

La comtesse était allée faire ses couches en un château situé près de Venise. Elle y resta après la naissance de son fils. Celui-ci avait trois nourrices: l'une pour l'allaiter, la seconde pour lui faire son berceau, la troisième pour le porter, le baigner et le coucher. Lorsqu'il eut trois ans, il charmait tout le monde par sa gentillesse, et, avec sa tête

blonde, il ressemblait à un petit ange. L'empereur l'envoya chercher pour le faire élever à la cour. Sa mère se sépara de lui avec regret. Il partit avec une suite de cinq damoiseaux, sans compter son maître. Il fut reçu avec une grande joie par l'empereur et par l'impératrice; son père lui-même ne put se tenir de le baiser. On le fit élever avec Aelis. On les habillait de même; ils étaient toujours ensemble, et bientôt ils s'aimèrent. La demoiselle appelait Guillaume « ami » ou « frère », mais « frère » servait à couvrir l'autre nom (v. 1989).

Le jeune Guillaume avait toutes les qualités. Jamais on ne l'entendit proférer un jurement ni dire du mal de personne; et si un jour on lui faisait une robe, cinq jours après il l'avait donnée. Quant à belle Aelis, elle était accomplie de tous points: elle savait chanter des chansons et dire des contes d'aventure, et elle excellait à faire des ceintures et des aumônières qu'elle donnait à qui les demandait (v. 2067).

Un jour l'empereur proposa au comte de marier ensemble leurs deux enfants. Richard, tout en remerciant l'empereur d'un si grand honneur, refusa d'abord, représentant que ce mariage serait mal vu des hauts barons de l'empire. « Votre « fille, dit-il, épousera le roi de France, et vous y accroitrez « votre honneur et le nombre de vos amis. » Mais l'empereur insista. Il assemblerait ses barons et leur demanderait un don qui devrait leur coûter peu. Et, quand ils le lui auraient accordé, ils apprendraient qu'ils avaient, sans le savoir, consenti au mariage d'Aelis et de Guillaume. L'empereur fit comme il avait dit. Il réunit ses barons, se fit octroyer un don, et leur dit seulement après ce à quoi ils s'étaient engagés. Mais aussitôt les barons commencèrent à murmurer. Leur bonne foi, disaient-ils, avait été surprise. Toutefois, ils ne pouvaient plus s'en dédire, et, lorsque l'empereur eut fait venir les deux enfants, les barons jurèrent sur les reliques qu'après la mort de l'empereur la terre reviendrait à Guillaume (v. 2338).

1. Son gouverneur.

Désormais les deux jeunes gens furent considérés comme fiancés; et tout le monde porta honneur à Guillaume. Mais bientôt leur joie fut changée en tristesse, car le comte tomba malade et mourut. Ce fut pour tous une grande désolation. La comtesse, qui était venue rejoindre son mari malade, s'en retourna tristement, accompagnée d'une partie des barons. Guillaume resta à la cour, pensant épouser sa bienaimée. Mais la fortune devait désormais lui être contraire (v. 2651).

La promesse faite au comte fut bientôt oubliée. L'empereur s'entoura des mauvais conseillers qui jadis lui avaient fait tant de mal. Ceux-ci, avec l'appui de l'impératrice, l'amenèrent à rompre l'engagement des deux jeunes gens, et l'empereur en vint à défendre à Guillaume de fréquenter sa fille et de pénétrer dans sa chambre (v. 3021). Le jeune homme fut bien surpris : « Jamais, dit-il, je n'ai fait chose « dont il puisse lui venir reproche. Et, puisque nous devons « nous marier, à qui fais-je tort si je lui baise les yeux et la « bouche? Sachez que jamais ma main n'est allée s'égarer « sous son bliaut<sup>1</sup> » (v. 3037). Mais l'empereur fut inflexible.

Les deux jeunes gens versèrent beaucoup de larmes lorsqu'ils durent prendre congé l'un de l'autre. Guillaume se retira dans sa chambre, et, s'étant couché, il pensa à Tristan et à Iseut quitant surent de ruses. La jeune fille, de son côté, passa une nuit fort agitée, et résolut finalement de se ménager un rendez-vous avec Guillaume. Tandis que son père et sa mère étaient allés au moutier, elle chargea un valet fidèle de lui aller chercher Guillaume et de le faire entrer secrètement par le jardin. Elle avait fait son plan. Lorsque Guillaume fut entré, elle lui demanda s'il était à sa connaissance que les Normands eussent fait auprès de son

<sup>1.</sup> Ici Guillaume entre imprudemment dans des détails qu'on ne lui demandait point, et se trouve d'ailleurs en désaccord avec les réflexions qu'Aelis se fait à elle-même un peu plus loin (v. 3284-7).

père une démarche pour le ramener en Normandie. Le jeune homme répondit qu'en effet, l'année précédente, dix chevaliers normands étaient venus le demander à son père pour faire de lui leur seigneur, mais que l'espoir d'un rang plus élevé l'avait détourné d'accepter cette proposition. Maintenant, ayant perdu Rome, il ne lui restait plus qu'à retourner en Normandie. « Eh bien! » reprit la jeune fille, « nous irons ensemble. Il me semble déjà que je suis dame « de Rouen! » Et elle lui exposa tout un plan d'évasion. Il devait quitter Rome et aller retrouver sa mère, se procurer. avec l'aide de celle-ci, les deux meilleurs mulets qu'on pourrait trouver, faire faire des vêtements de voyage, et, au bout de quinze jours, tous les préparatifs faits, venir la prendre à Rome. « Je ne dois pas, » disait-elle par moquerie, « laisser mon père manquer à sa foi. En qui pourrait-il « avoir confiance, sinon en moi qui suis de son sang?» (v. 3611).

Guillaume suivit à la lettre les instructions de son amie. Il partit de Rome le lendemain matin, arriva le troisième jour auprès de sa mère, qui l'accueillit à grande joie, et il lui fit part de son projet. Tout fut prêt au bout de huit jours. Au terme fixé, Guillaume attendait au pied de la tour où était la chambre de son amie. Aelis de son côté n'avait pas perdu son temps. Elle avait mis de côté vingt marcs pesant de bijoux, d'or et de besants. La veille, sa mère lui avait confié la plus belle de ses bagues, et elle l'avait mise dans une aumônière de soie vermeille. Pendant que ses demoiselles dormaient, elle se leva et s'habilla sans bruit, vida ses écrins et enferma ses joyaux et son or dans une taie d'oreillier. Puis elle lia des draps ensemble, et fixa au pilier de sa fenêtre cette sorte de corde. Alors, ayant entendu le bruit des mulets qui l'attendaient en bas, elle se laissa glisser. Son ami la reçut entre ses bras. Elle mit les vêtements que Guillaume lui avait apportés, et tous deux partirent à grande allure, se dirigeant vers la Normandie (v. 4055).

Au matin, on s'apercut de la fuite d'Aelis. L'empereur

comprit bien qu'elle était partie avec Guillaume, et se repentit trop tard d'avoir manqué à sa parole. On envoya des hommes à la suite des fugitifs: les uns se dirigèrent vers Gênes où Guillaume avait été élevé, les autres vers la Pouille et la Sicile, d'autres vers la Grèce <sup>1</sup> et la Calabre, mais les recherches furent vaines, car les enfants avaient pris le chemin de Normandie <sup>2</sup> (v. 4227).

Ceux-ci, du reste, voyageaient avec beaucoup de prudence, prenant logement en des endroits détournés, faisant préparer le soir des pâtés et des viandes froides, qu'ils mangeaient le lendemain dans les champs (v. 4267).

Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la Montjoie de Toul, en Lorraine. Le lieu était si beau et de si riche apparence qu'Aelis proposa d'y prendre logis de bonne heure. Toutefois les deux amants s'arrêtèrent auprès d'une fontaine pour y prendre leur repas. La jeune fille, qui avait chaud, mit sa main à son sein, et y sentit l'aumônière qu'elle avait pendue à son col et à laquelle elle n'avait plus pensé. Elle la détacha, et, tirant l'anneau qui s'y trouvait, elle le donna à Guillaume comme gage d'amour. Jamais fille d'empereur n'avait fait don si beau ni si riche. Le jeune homme l'admira beaucoup, puis, voyant qu'Aelis avait envie de dormir, il remit l'anneau dans l'aumônière (il eût mieux fait de le mettre à son doigt!), la laissant près de lui, et se plaça de manière à faire ombre à sa bien-aimée tandis qu'elle dormait (v. 4541).

Mais voici qu'un escoufle (milan), qui planait dans les airs, vit l'aumônière rouge, et, la prenant pour un morceau de chair, fondit dessus et la saisit dans ses serres. Guillaume s'en aperçut aussitôt: sautant sur son mulet, il se mit à la poursuite de l'oiseau, le chassant d'arbre en arbre (v. 4643). Cependant Aelis s'était éveillée. Elle fut effrayée de ne

The state of the s

<sup>1.</sup> La partie de l'Italie méridionale qui était habitée par des populations grecques. Voy. à ce sujet Romania, XIV, 70.

<sup>2.</sup> En passant par le Piémont et le Val d'Aoste; mais une partie de la route était celle qui menait à Gênes.

plus voir Guillaume. Elle pensa d'abord qu'il avait été enlevé par des hommes envoyés à sa recherche par son père; mais alors comment l'eût-on laissée et comment n'avait-elle entendu aucun bruit? Elle en arriva donc à se figurer qu'il l'avait abandonnée pour se rendre seul en Normandie. Elle se pâma de douleur. Un jeune homme qui passait la fit revenir à elle, en l'éventant du pan de sa chemise ', et l'aida à monter sur son mulet. Elle se dirigea vers la cité, pleurant et priant saint Julien de lui trouver bon logis 2. Elle rencontra une jeune fille qui allait chercher de l'eau à un puits et lui demanda de l'héberger pour la nuit. Celle-ci, qui avait bien deviné en Aelis une personne de haut lignage, s'excusa d'abord sur la pauvreté de sa maison; elle finit pourtant par l'amener dans le logis misérable où elle vivait avec sa mère. On mit le mulet dans la grange, et, comme les deux femmes n'avaient ni denier ni maille, Aelis leur donna, sans compter, de l'argent pour acheter à souper (v. 5044).

Guillaume, cependant, pourchassait toujours l'escouffe, qui, s'étant enfin aperçu que l'aumônière n'était pas un morceau de viande, se décida à la lâcher. Tout joyeux, Guillaume revint en grande hâte au pré où il avait laissé son amie, mais il ne l'y trouva plus. Vainement il regarda de tout côté. Dans son désespoir il s'arrachait les cheveux et se frappait du poing. S'imaginant qu'elle avait été enlevée par les émissaires du roi des Romains, il reprit le chemin qu'il avait parcouru avec elle, la demandant à tous ceux qu'il rencontrait sur la route (v. 5211).

Pendant ce temps Aelis était à Toul. Elle se fit un lit avec

- 1. Le pan de la chemise servait à plusieurs des usages auxquels nous employons le mouchoir. Au v. 6282 nous voyons Guillaume, qui vient de reconnaître le mulet de sa bien aimée, essuyer les yeux de ce quadrupède avec le pan de sa chemise.
- 2, Le patron des voyageurs. Sur la prière qu'on lui adressait en pareil cas, voy. Romania, XI, 577.

les draps où son ami avait couché, et pria Isabel (c'était la fille de son hôtesse) de partager sa couche. Elle lui fit part de son intention de gagner la Normandie, où elle supposait que Guillaume était allé. Le lendemain elles partirent ensemble, laissant le mulet à la vieille (v. 5313). Elles se rendirent à Rouen et à Montivilliers, à pied, en passant par Châlons, mais ce fut vainement qu'elles demandèrent des nouvelles de Guillaume. Aelis se désespérait et croyait que son ami l'avait trompée, mais Isabel la réconfortait et l'entourait de soins affectueux. Pendant deux ans elles parcoururent le pays jusqu'aux monts , sans succès, vivant de l'argent qu'Aelis avait apporté. Enfin elles résolurent de s'établir dans une ville où elles pourraient vivre du travail de leurs mains. Isabel savait faire de la lingerie et des guimpes, Aelis excellait dans les ouvrages de broderie d'or et de soie. Elles se fixèrent à Montpellier et y louèrent une maison située entre cour et jardin. Bientôt le bruit se répandit par la ville qu'il était arrivé de Lorraine une femme la plus belle du royaume (v. 5480).

La demeure d'Aelis ne tarda pas à devenir le rendez-vous des bourgeois et des chevaliers. Les joyaux qu'elle faisait lui rapportèrent beaucoup d'argent. Elle savait tout ce que femme doit savoir. Jamais femme ne s'entendit si bien à laver la tête aux hauts hommes. Elle leur contait des romans

- 1. Probablement jusqu'aux Alpes.
- 2. Dans Aspremont (Histoire littéraire, XXII, 314), une femme parle ainsi:

Bien set chascune servir .j. chevalier

De chief laver, de drap coudre et taillier...

Il y avait des femmes dont le métier était de laver la tête aux hommes. Ce métier finit par être considéré comme peu honorable. Un statut de la commune de Pérouse met sur le même pied les femmes qui l'exercent et les filles publiques:

« Che le meretrice, overo lavatrice de capeta, non stiano en certe luoche. Presso a la nuova chiesia del biato Herculano de la Perta de Santo Pietro, overo altra chiesia de la cità overo deglie boret des contes; son logis était élégamment orné; tous les matins elle y faisait étendre de l'herbe fraîche, et ceux qui la fréquentaient étaient ravis de sa société. Un jour, accompagnée d'Isabel, elle fit visite à la dame de Montpellier, et lui offrit une ceinture et une aumônière richement brodées aux armes de son époux. Isabelle de son côté lui offrit une guimpe de sa façon. La dame les accueillit avec grande faveur. En vérité, on n'eût pas fait plus grande fête à la comtesse de Champagne <sup>1</sup> (v. 5616). Elle les garda à souper et fit reconduire les deux demoiselles à leur logis, après leur avoir fait de riches présents (v. 5825).

Huit jours après, le comte de Saint-Gilles, qui était l'amant de la dame de Montpellier, vint voir celle-ci. Il se scandalisa de voir sa dame porter une aumônière aux armes de son mari. « Comment! dit-il, c'est moi qui passe pour « être votre ami, et c'est votre mari qui le sera! » La dame l'apaisa en lui donnant l'aumônière et en même temps elle lui fit l'éloge d'Aelis qui l'avait brodée. Lorsque le plaisir que les deux amants goûtaient ensemble eut assez duré, le comte de Saint-Gilles s'en revint chez lui. A son approche, la comtesse vint au-devant de lui. Elle remarqua l'aumônière et reconnut les armes du seigneur de Montpellier. Les larmes lui vinrent aux yeux : « On ne m'a pas « menti, dit elle, quand on m'a dit que vous aimez la dame « pour qui vous portez cette aumônière. — Dame, reprit le « comte, faites-en autant. - Certes, il n'y a pas de cein-« turière dans ma famille, et quand je souffre votre volonté « et ma honte, je vois pas pourquoi vous me diriez des « injures. » Le comte vit bien que sa dame supportait la

ghe de Peroscia, niuna meretrice, overo putana, overo lavatrice dì capeta, degga stare overo demorare, a diece case de lungne a le dicte chiesie. »

(La prostituzione in Perugia, nei secoli XIV, XV e XVI, documenti editi da Ariodante Fabretti, Torino, 1890, p. 5.)

1. Sans doute Marie de Champagne, femme de Henri le Libéral.

chose avec résignation, sans lui faire de scène. Il s'adoucit, et, s'excusant, lui dit: « Dame, pardonnez-moi; j'ai voulu « vous dire que vous pouviez vous en faire faire une pareille. « —Si je savais où on les vend, j'aurais bientôt fait d'en avoir « une aussi belle. » Le comte de Saint-Gilles, alors, lui parla d'Aelis, la plus belle et la plus sage de tout le royaume, et l'engagea à la prendre parmi ses demoiselles. La comtesse s'empressa d'accepter la proposition. Dès le lendemain elle envoya chercher les deux femmes par des messagers, à qui elle remit cent sous de monnaie du Mans, pour payer leurs menues dettes '. Aelis et Isabel ayant fait leur visite d'adieu à la dame de Montpellier et réglé toutes leurs affaires, partirent pour Saint-Gilles où elles furent reçues à grand honneur (v. 6158).

Revenons maintenant à Guillaume, qui eut bien des maux à souffrir en cherchant son amie. D'abord son beau mulet mourut; lui-même fut un an malade à Rome ; enfin il fut dépouillé de son argent dans un bois. Il avait cherché Aelis pendant sept années entières. La nécessité lui apprit alors à gagner sa vie. Pendant toute une saison il fut employé, à Saint-Jacques, chez un bourgeois qui tenait hôtel pour les pèlerins. Un jour, il reconnut le mulet d'Aelis, sur lequel était monté un pèlerin qui se rendait au moutier. Il apprit que ce mulet avait été acheté six ans plus tôt à Toul, et que celle qui l'y avait amené se nommait Aelis. Il se désola d'avoir été chercher si loin celle qui était si près. Il prit congé de son maître, et suivit le pèlerin jusqu'à Toul. Mais

- 1. A cette époque, où le numéraire était rare, on avait toujours des dettes en garantie desquelles on donnait quelque objet en gage: « Tenez, voilà pour acquitter vos gages, » dit Guillaume le Maréchal à ses compagnons, en leur donnant de l'argent qu'il vient de prendre à un voyageur (Hist. de Guillaume le Maréchal, v. 6834). Philippe de Novare tire une comparaison de l'usage de payer ses dettes quand on changeait de pays (Les quatre âges de l'homme, édit. de la Société des anciens textes, § 180).
- 2. L. Il est curieux qu'il n'ait pas eu l'idée d'aller voir sa mère.

là il ne trouva que la vieille, chez qui il passa une nuit, songeant à son amie. Le lendemain il partit, suivant le grand chemin de France (v. 6467).

Dans l'espoir de retrouver son amie, il fit vœu d'aller en pèlerinage à Saint-Gilles. Il voyagea tant, par le chaud et par le froid, qu'il finit par y arriver. Il entra dans le moutier, comme on chantait la grand'messe. Ayant accompli son vœu et fait son offrande, il pria le saint de lui faire trouver un hôte qui eût besoin de ses services. Comme il sortait de l'église, un bourgeois qui l'avait remarqué, et que son air affligé avait frappé, l'engagea à son service, pour cinquante sous par an. C'était un hôtelier qui logeait les pèlerins. Pendant trois mois Guillaume resta dans la maison, mettant de côté tout ce qu'il gagnait pour reprendre plus tard la recherche de son amie. Il en était bien près, mais il n'en savait rien. S'il quitte la ville, il s'éloignera d'elle. Mais, si quelque vieux péché ne lui nuit, la protection du saint, qui l'a conduit jusque là, le fera arriver à bon port. Un jour des pèlerins français vinrent prendre hôtel dans la maison où il était. Le cheval de l'un d'eux se blessa, en marchant sur un clou. Un maréchal fut appelé, et déclara que ce serait long à guérir. Le pèlerin n'avait pas le temps d'attendre. Il vendit son cheval pour peu de chose à Guillaume, et en acheta un autre. En moins d'un mois le cheval fut guéri (v. 6673). Un jour d'hiver, Guillaume vit passer des hommes à cheval qui portaient des faucons. Le maître fauconnier suivait à distance, portant sur chaque poing un oiseau. Il attendait un valet et s'impatientait de ne pas le voir venir et d'avoir deux faucons à porter. Guillaume proposa ses services, qui furent agréés. Il retourna à l'écurie, prit son cheval, et porta le faucon avec une aisance qui fit l'admiration de tous. Guillaume de son côté était ravi de cette promenade. Ils firent un long tour par la campagne sans rien trouver. Ils s'en retournaient, quand le faucon de Guillaume commença à s'agiter comme s'il voyait quelque chose. Guillaume obtint la permission de le lâcher, assurant qu'il saurait bien le

reprendre aussitôt qu'il aurait abattu sa proie. Le faucon part et abat un escoufie. Guillaume survient, sépare les deux oiseaux, remet le faucon au maître fauconnier, et, saisissant l'escoufie, il lui ouvre le corps avec ses doigts, lui arrache le cœur et le mange; puis, devant ses compagnons ébahis, il remonte à cheval, et revient portant du feu dans un pot qu'une vieille femme lui avait prêté. Il fait alors un brasier avec de la paille et des morceaux de bois sec, il dépèce l'escoufle, le brûle, en éparpille les cendres. Cela fait, il se frappe du poing et s'arrache les cheveux en criant : « Es-« coufle, sois maudit! La douleur dont je souffre me vient a de votre race. C'est par l'outrage de l'un de vous que j'ai « perdu mon amie! » A peine avait-il prononcé ces mots qu'il eut honte d'avoir ainsi parlé devant les fauconniers. Il remonta à cheval, les reconduisit jusqu'au château et prit congé, s'excusant de ne pouvoir accepter le souper qu'ils lui offraient (v. 7001).

Le comte de Saint-Gilles avait coutume de se rendre presque tous les soirs dans la chambre des pucelles de sa femme, pour y manger son fruit. Ce soir là, il y était venu avec la comtesse et ses gens. Il avait ôté ses vêtements, sauf ses braies, pour se mieux gratter. Aelis lui avait passé un surcot, pour qu'il n'eût pas froid, et il était étendu auprès du feu, la tête sur les genoux de la jeune fille, attendant que son fruit fût cuit. Il lui souvînt de ses fauconniers, et il fit venir leur chef pour avoir des nouvelles de la chasse. Celui-ci se rendit auprès du comte, qui était toujours dans les bras d'Aelis, et lui conta la scène dont il venait d'être témoin. Le comte demanda le nom du jeune homme. -« Guillaume », répondit le fauconnier. Aelis pensa à son ami perdu; elle eut une crise de larmes et s'éloigna pour pleurer. Mais la comtesse la ramena. Le comte cependant fit venir le jeune homme pour entendre de sa bouché son histoire. Celui-ci se présenta, mit son manteau à terre ', salua en

1. C'est une règle d'étiquette qui est constante au moyen âge.

homme bien élevé le comte et la comtesse, et, après quelque hésitation, commença le récit de ses aventures. Aelis le regardait attentivement, et toutefois ne le reconnut pas d'abord, ni lui elle. Cependant, à mesure qu'il avançait dans son récit, elle se sentait une furieuse envie de se jeter à son cou. « Mais, » se disait-elle, « il répète peut-être une histoire « qu'il aura entendue. » Tous cependant le regardaient avec curiosité, comme un loup blanc (7609). Mais, lorsqu'il en vint à conter comment Aelis lui avait donné l'anneau près de Toul, et comment l'escoufie le lui avait enlevé, la jeune fille ne put se contenir plus longtemps et se jeta dans ses bras. « C'est un grand honneur que Dieu nous a fait! » dit la comtesse. - « Et l'anneau? » demanda la jeune fille. -« Dame, » répondit Guillaume, « j'ai souffert bien des « misères, mais pour rien je n'aurais voulu m'en défaire. » Et il lui montra l'aumônière cousue dans la ceinture de ses braies. Tout le monde s'embrasse. On réveille les habitants, on illumine et on passe la nuit en danses. Quant aux deux amants, ils étaient plus heureux que ne furent jamais Tristan et Iseut (7822).

Guillaume prit congé de son maître, qui lui accorda en riant la permission de rester auprès de sa belle pour lui frotter les pieds. Le comte et la comtesse firent de leurs mains le lit d'Aelis. Celui de Guillaume n'était pas loin. Comment passèrent-ils le reste de la nuit? je n'en sais rien. Quand on a froid et qu'on est près du feu, on se chauffe volontiers, et d'un lit à l'autre il n'y avait que la largeur d'une planche. Aelis n'avait qu'un tour de hanche à faire pour se glisser près de son ami (v. 7883).

Le lendemain le comte convoqua ses hommes à une cour

Fr. Michel a rassemblé quelques témoignages sur cet usage dans les notes de sa préface au poème de Floriant et Florete (Édimbourg, imprimé pour le Roxburghe Club), p. lvij. On peut y ajouter le passage de Guillaume de Dole (vv. 970 et suiv.), relevé par M. Servois dans une note de sa préface (p. xj). Cf. aussi Joufrois, v. 275-6.

qui eut lieu au bout d'une quinzaine et où il fit chevalier Guillaume, qui se trouvait être son cousin, le feu comte Richard étant fils de sa cousine germaine. Aelis et Guillaume y distribuèrent de riches dons, et ce dernier retint, pour former sa mesnie, les chevaliers que le comte de Saint-Gilles avait adoubés en même temps que lui. Puis ils partirent en grand appareil pour la Normandie, où le comte voulait faire reconnaître Guillaume comme seigneur. La comtesse les accompagna un bout de chemin et se sépara en pleurant d'Aelis et de Guillaume (8080).

Le comte de Saint-Gilles et sa suite poursuivirent leur voyage et arrivèrent devant Arques. Ils se firent connaître. Le châtelain témoigna toute sa joie de voir l'héritier légitime du comte Richard et lui fit hommage pour le château. Guillaume lui en donna aussitôt l'investiture. Ce fut l'occasion de grandes réjouissances. De la on dépêcha des messagers à Montivilliers et à Rouen. Les bourgeois de Rouen lui envoyèrent les clefs de leur ville. Bientôt après Guillaume y fit son entrée, au milieu de la joie universelle, l'archevêque venant à sa rencontre. On lui fit, ainsi qu'à Aelis, des présents qui valaient plus de mille marcs. Lui de son côté n'était pas en reste de générosité, et tous disaient que son père revivait en lui. C'est alors qu'eurent lieu les noces de Guillaume et d'Aelis. La fête dura bien quinze jours (8332). Puis le comte de Saint-Gilles s'en retourna. Aelis le chargea de présents destinés à la comtesse et à ses demoiselles. Guillaume lui fit don du riche anneau que l'escoufie avait enlevé. Lui et le comte de Saint-Gilles se firent faire des armes pareilles en témoignage de leur mutuelle affection et en raison de leur parenté (v. 8440). Lorsqu'ils se séparèrent, il y eut bien des larmes versées (v. 8489).

Guillaume et sa femme résidèrent trois ans en Normandie, aimés de tous pour leur bonté et leur largesse. Entre-temps la Renommée avait porté aux Romains la nouvelle que la fille de leur seigneur était devenue comtesse de Rouen, et qu'il n'y avait au monde femme qui pût lui être comparée. L'empereur et l'impératrice étaient morts, et à leur place s'étaient établis cent seigneurs ou plus. Les Romains se réunirent en parlement et décidèrent d'envoyer à Guillaume des messagers pour lui proposer la couronne. La joie des deux époux fut tempérée par le regret qu'ils avaient de quitter leurs sujets. Aelis choisit vingt demoiselles qu'elle emmena à sa suite, et ils partirent avec les messagers de Rome, laissant les Normands dans la désolation. Puisse Dieu les pourvoir d'un autre seigneur, puisque celui-ci les a abandonnés (v. 8767)!

Quand la nouvelle se fut répandue à Rome que Guillaume et Aelis allaient arriver, la joie fut plus grande que lorsque Tristan emmena Iseut. La comtesse de Gênes (la mère de Guillaume) se rendit à Rome avec toutes les dames qu'elle put assembler en son pays. Elle embrassait son fils et sa bru ensemble. Il n'y avait en Rome tour dont on n'apportât les clefs à Guillaume. La joie était universelle. Le roi de Sicile chevauchait à la droite d'Aelis, et ils avançaient escortés de ducs et de comtes. La réception fut plus brillante encore qu'à Rouen. Toute la ville était jonchée de glaïeuls, de jonc et de menthe (v. 8837). Guillaume annonça qu'il tiendrait cour pour son couronnement à la Pentecôte. C'était dans quinze jours. Si bref que fût le terme, la cour fut magnifique.

Aelis y fut resplendissante de beauté. Le pape les couronna au milieu d'un grand concours d'archevêques, d'évêques et d'abbés. Les jongleurs n'y furent pas oubliés. On les voyait traînant des étoffes de soie garnies d'hermine. Puis il y eut des danses, des combats d'animaux, des tournois. Guillaume distribuait l'argent comme s'il en pleuvait. Au bout de quinze jours la cour se sépara. Guillaume et Aelis gardèrent la seigneurie de Rome tout leur vivant. Je ne vous dirai pas ce qu'ils firent. Je ne le sais point. Il me faut donc faire fin. Mais personne ne pourrait demeurer en vilenie pourvu qu'il écoutât ce roman et les grandes mer-

veilles qu'accomplirent Guillaume et Aelis pendant leur jeunesse.

### II. - DE LA COMPOSITION DE L'ESCOUFLE.

Tel est ce poème, dans lequel certaines longueurs sont amplement rachetées par l'élégance de la narration, par l'art avec lequel la curiosité est tenue en éveil, par des tableaux pittoresques et remplis de détails que ne manqueront pas de recueillir ceux qui s'intéressent à l'histoire des mœurs et de la vie privée au moyen âge.

Littré, qui a analysé notre roman pour l'Histoire littéraire (XXII, 807-817), semble avoir été particulièrement frappé de la prolixité de certaines parties du récit. Pressé d'arriver au bout d'un résumé qui dut lui paraître d'autant plus pénible à faire qu'il était obligé de lire le poème dans le manuscrit, il ne pardonne pas à l'auteur de n'avoir pas placé tout au commencement l'aventure de l'escoufle, qui a fourni le titre du roman:

C'est seulement après avoir lu plusieurs milliers de vers que l'on sait pourquoi le trouvère a intitulé son roman l'Escoufie. Ceci pourrait être pris pour un éloge, et l'est en effet quand un auteur, sachant éveiller l'intérêt, sait aussi le suspendre, et satisfait enfin la curiosité longtemps amusée à travers tous les détours d'un sujet ingénieusement conçu. Mais il est impossible, malgré la meilleure volonté, de voir ici rien de pareil; et si le conteur a tant tardé à dire le motif de son titre, le retard est dû à tout autre chose qu'à l'habileté des combinaisons.

Et plus loin, après avoir conté l'enlèvement de l'anneau par l'oiseau de proie, Littré insiste de nouveau sur ce qui lui paraît un grave défaut de composition:

Remarquez qu'au moment où arrive cette aventure qui est le nœud du roman, nous sommes déjà au 4560 vers; or, le conte en a 9160. C'est donc environ la moitié qui est employée à préparer ce qui fait l'objet essentiel du récit, la séparation des deux jeunes amants, dont l'un court après le milan voleur et l'autre s'éveille, et qui ne se retrouvent plus qu'après toute sorte d'accidents.

Il eût été pourtant difficile à l'auteur de faire intervenir l'escoufie dès le commencement du poème, car pour que ce merveilleux épisode se produisît, il fallait que les deux jeunes gens se trouvassent dans les circonstances très particulières où les place le poète, et ces circonstances demandaient à être amenées de longue main. On voit d'ailleurs que la critique de Littré perdrait son principal point d'appui si le poème, au lieu d'avoir pour titre Le roman de l'Escoufie, était intitulé, par exemple, Histoire de Guillaume et d'Aelis.

C'est en effet l'histoire de Guillaume et d'Aelis et même un peu celle du père de Guillaume, que le poète a entendu conter. Il trouvait là occasion de développer des idées qui étaient chères à tous les poètes de cour du moyen âge, et, en décrivant sous ses aspects les plus brillants la vie d'un seigneur riche et vaillant, tel qu'était le comte Richard, il traçait par avance l'idéal qu'un jour Guillaume

devait réaliser dans toute sa plénitude '. Il s'adressait d'ailleurs à un auditoire qui attachait peu de prix à l'unité d'action ou d'intérêt, et qui ne redoutait pas les longues histoires, pourvu qu'elles fussent à son goût.

L'Escoufle est, d'un bout à l'autre, une œuvre d'imagination, ce qui ne veut pas dire que tout y soit de l'invention du trouvère anonyme à qui nous devons ce roman. Lui-même a soin de nous avertir que le même sujet, ou du moins une partie de ce sujet, circulait avant lui sous forme de conte. Il s'en explique au commencement et à la fin de son poème. Le témoignage du début est le plus explicite:

Nus ne me doit en mal retraire Se je voel en mon tans retraire Et metre en memoire .j. viel conte Dont l'estoire nos dist et conte Ke c'est li contes de l'Escoufle.

On voit que le poète a conservé à son roman le titre par lequel le conte en question était connu. C'est ce qu'il dit encore dans le passage de la fin (p. 273) où il s'excuse d'avoir donné à son roman, un nom « qu'on tient à laid », le nom d'escoufle, l'escoufle ou milan étant au moyen âge un oiseau méprisé; « mais, dit-il, il était juste que le roman eût le même nom que le conte »:

<sup>1.</sup> Toutefois Guillaume paraît avoir été meilleur époux que son père, lequel, après la naissance de son enfant, vécut séparé de sa femme.

Mais c'est drois que li roumans ait 9075 Autretel non conme li contes.

Ce conte était-il rédigé par écrit, ou se transmettait-il simplement par voie orale? nous l'ignorons : les vers qu'on vient de lire ne suffisent pas à résoudre la question. Contentons-nous de rappeler que beaucoup de nos vieux fableaux, beaucoup de nouvelles provençales ou italiennes, se présentent dans les mêmes conditions, et ne sont autre chose que la rédaction en vers ou en prose 2 de contes qui, sous la forme flottante de récits oraux, avaient amusé plus d'une génération.

Nous ne pouvons croire que le conte auquel se réfèrent les vers rapportés ci-dessus ait fourni, même sous une forme très sommaire, toute la

- 1. Il est vrai qu'à propos d'une circonstance assez insignifiante l'auteur paraît invoquer un livre dont il se serait inspiré, lorsqu'il dit: Einsi com li livres nos conte (v. 5046), mais c'est là une expression banale qui désigne le roman lui-même; cf. v. 246: Ce nos tesmoigne ci cis livres; v. 2652: Se li livres ne nos en ment.
  - 2. En prose, s'il s'agit des nouvelles italiennes.
- 3. Voir, par exemple, le début du *Lai de l'Epervier*, qui a aussi pour titre un nom d'oiseau :

Une aventure molt petite
Qui n'a mie esté sovent dite
Ai oI dire, tot por voir,
Que je vos voil ramentevoir.
Nes puet en mie toutes dire,
Ne tretier en roman; n'escrire;
De plusors en ot en conter
Qui trés bien font a remembrer,
(Romania, VII, 3).

Voir aussi le début d'une nouvelle provençale dans Daurel et Béton, p. xciv.

matière du roman. Ce serait réduire outre mesure la part d'invention qu'il convient d'attribuer au spirituel auteur de l'Escoufle. Toute la première partie du poème, jusqu'à la fuite des deux amants. a le caractère d'une création personnelle. Ce n'est point d'une tradition, historique ou légendaire. qu'est sortie l'histoire du comte Richard, ce seigneur normand, modèle accompli de la chevalerie. qui délivre la Terre Sainte des Sarrasins, et qui, à son retour, oubliant ses terres de Normandie, s'établit à Rome et devient en quelque sorte le premier ministre d'un fabuleux empereur qu'il délivre de la tyrannie de serfs insolents. Ce personnage typique est sorti tout entier de l'imagination du poète, qui pourtant, là aussi, afin de donner une apparence d'authenticité à un récit fictif, feint de reproduire un conte (se li contes ne me ment, v. 454). Mais, de peur de tomber dans de trop criantes invraisemblances, il prend soin d'éviter les désignations topographiques précises. Après avoir conté la victoire des chrétiens conduits par le comte Richard, il dit:

Por ce que je criens qu'il anuit Et que j'en mençoigne ne chiée, N'os je dire en quel chevauchiée N'en quel ost li Franc s'en alerent, 1310 Puis d'ilueques se remuerent.

De même, toute la fin du roman, depuis que les deux amants se sont reconnus et ont recouvré en quelque sorte leur état civil, est d'une fantaisie assez nouvelle, au moins quant aux circonstances, car, à considérer le fond, l'idée d'un homme de haut rang qui, après des malheurs immérités et supportés avec courage, recouvre subitement sa condition première ou une plus élevée, a été exploitée dans les œuvres de fiction à toutes les époques. Mais ce qui est spécial à notre roman c'est l'invraisemblable fortune du héros du poème. Et d'abord son retour en Normandie, où il recueille facilement la succession de son père, laissée pendant de longues années en déshérence, et où il paraît exercer, avec le titre modeste de comte de Montivilliers, une autorité souveraine. Le poète, par une sorte de respect pour l'histoire, ne lui a pas donné le titre de duc de Normandie, mais il lui en a libéralement octroyé le rang et le pouvoir, et plus encore, puisqu'il n'est pas question d'hommage au roi de France. Mais Guillaume n'est pas encore arrivé au faîte des honneurs. Il faut que la promesse faite à son père par l'empereur se réalise, et le poème se termine par le couronnement de Guillaume à Rome. L'auteur a voulu montrer qu'il n'était aucun honneur auquel chevalerie et « gentillesse » ne pussent conduire. C'est l'enseignement moral de son poème:

...Nus hom ne porroit manoir
En vilenie longuement
Pour qu'il prestast entierement
A escouter cuer et oreilles
Cest roumant et les grans merveilles
Que cil dui fisent en enfance.

Reste maintenant à faire la part du conte auquel le titre du roman a été emprunté. Le conte de l'escoufie devait consister essentiellement dans l'aventure qui est, comme le dit Littré, dans le passage rapporté ci-dessus, « le nœud du roman ». C'est une histoire que nous avons tous lue dans les Mille et une Nuits. Un joyau confié par la princesse Bouldour au prince Camaralzaman est enlevé des mains de celui-ci par un oiseau de proie, et, après bien des péripéties, retrouvé dans le corps de ce même oiseau <sup>1</sup>. Mais, entre le moment où le joyau est enlevé et celui où il est miraculeusement recouvré, se passent bien des événements qui n'ont aucun rapport avec ceux du roman français.

Beaucoup plus voisin de notre Escoufle est le roman en vieil allemand du Busard<sup>2</sup>. Dans ce poème les deux amants sont égaux par la naissance: la demoiselle est fille du roi de France, le jeune homme est fils du roi d'Angleterre. L'opposition à leur mariage vient de ce que la jeune fille a été promise au roi de Maroc. Les circonstances

<sup>1.</sup> On lit ordinairement les Mille et une Nuits dans la traduction élégante de Galand, où les crudités du texte sont judicieusement atténuées. Mais qui voudra ne rien perdre de la saveur de l'original aura recours à la traduction de Burton: A plain and literal translation of the arabian nights entertainments, now entituled « the Book of the thousand nights and a night », with introduction, explanatory notes on the manners and customs of Moslem men, and a terminal essay on the nights, by RICHARD BURTON. Benares, 1885. Printed by the Kamashastra Society, for private subscribers only. T. III, p. 212 et suiv.

<sup>2.</sup> Der Busant, n° XVI des Gesamntabenteuer de Von der Hagen (Stuttgart, 1850, in-8°).

1

sont, comme on le voit, moins vraisemblables que dans le roman français. La scène de l'enlèvement de l'anneau est à peu près celle de l'Escoufle, mais les événements qui se produisent à la suite de la séparation des deux amants sont tout autres que dans le roman français et présentent un moindre intérêt. L'auteur allemand nous montre le jeune homme devenant fou de douleur, et vivant dans les bois comme un sauvage. C'est la qu'un duc, frère du roi d'Angleterre, étant un jour à la chasse, le trouve, le fait soigner et habiller, et le ramène peu à peu à la raison. Un jour, étant allé à la chasse à l'oiseau avec les fauconniers du seigneur, il prend un busard, et le met en pièces avec une fureur telle qu'on le croit redevenu fou. Cette étrange aventure est rapportée au duc, qui interroge le jeune homme et l'amène à conter son histoire. On voit que la scène est la même que dans l'Escoufle. Mais la ressemblance va plus loin encore. L'épouse du duc avait recueilli et admis au nombre de ses compagnes la jeune fugitive. Elle ignorait sa qualité, mais elle soupconnait bien qu'elle était de noble origine. La jeune fille entend le récit, reconnaît son amant, se jette dans ses bras, et on les marie. La séparation n'avait duré qu'un an, tandis que dans le poème français elle dure six ans au moins. L'hésitation de la jeune fille à reconnaître son amant est donc moins naturelle dans le Busard que dans l'Escoufle 1.

<sup>1.</sup> Le rapprochement du Busard et de l'Escoufie a déjà été fait par R. Kæhler dans un court article de la Germania, XVII (2° série, t. V), 62-4.

Le Busard est une œuvre médiocre, dépourvue d'imagination, et on y chercherait vainement les fines analyses psychologiques dans lesquelles se complaît le poète français. On ne peut supposer que l'auteur allemand ait gâté à plaisir son modèle. Tout porte à croire qu'il n'a pas connu notre roman français. C'est précisément ce qui donne de la valeur à son poème, que nous pouvons avec vraisemblance considérer comme la reproduction plus ou moins exacte du conte auquel fait allusion l'auteur de l'Escoufle 1. Ici encore on peut se demander si ce conte, qui devait être français, était écrit, ou si l'auteur allemand ne l'a connu que par tradition orale. Mais le poème allemand, non plus que le poème français, ne fournit pas d'indice qui permette de résoudre la question.

L'enlèvement d'un anneau par un oiseau de proie, ayant pour conséquence la séparation de deux amants qui finissent par se retrouver après les aventures les plus variées, était un procédé d'une application trop facile pour qu'on le laissât tomber promptement en désuétude. Il a été introduit dans l'Histoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelone, fille du roi de Naples, roman en prose qui ne paraît pas, en la forme que nous connaissons, plus ancien que le milieu du xve siècle. Dans ce récit, les anneaux (car il y en a trois) sont retrouvés dans le ventre d'un brochet. Un

<sup>1.</sup> Je suis en désaccord sur ce point avec M. d'Ancona qui, dans ses *Poemetti populari italiani*, p. 421 (voir la note suivante), exprime l'opinion que le *Busard* dérive de l'*Escoufle*.

récit analogue, mais qui par certains côtés se rattache de plus près au conte du prince Camaralzaman, fait le fond de la *Storia di Ottinello e Giulia*, poème italien en octaves, mainte fois imprimé depuis la fin du xv° siècle, et dont M. d'Ancona a publié une nouvelle édition, précédée d'une intéressante préface, en 1867 <sup>1</sup>.

Dans ces divers ouvrages l'enlèvement de l'anneau par un oiseau de proie est essentiel à l'action. Il l'est particulièrement dans l'Escoufle et dans le Busard, où l'oiseau ravisseur est cause d'abord de la séparation, puis enfin de la réunion des deux amants. C'est là un trait ingénieux qui se trouvait sûrement dans le conte perdu que l'auteur du Busard et celui de l'Escoufle ont connu. Mais ailleurs, la perte d'un objet précieux ravi par un oiseau n'est plus qu'une circonstance accessoire se joignant à bien d'autres malheurs qui viennent coup sur coup fondre sur un homme jusque-là puissant et heureux, et qui, s'étant soumis avec résignation aux décrets de la Providence, retrouve, par des voies pour ainsi dire miraculeuses, tout ce qu'il a perdu, sa femme, ses enfants, sa richesse, et même son anneau. Le moyen âge nous

<sup>1.</sup> La Storia di Ottinello e Giulia, poemette populare in ottava rima riprodotto sulle antiche stampe. Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1867. In-12°, xlvii-27 pages, volume lixxiii de la Scelta di curiosità letterarie inedite o rare. Une deuxième édition, où la préface est entièrement refondue, a été publiée par M. d'Ancona dans ses Poemetti popolari italiani (Bologne, 1889), pp. 393 et suiv. Voir le compte rendu de cet ouvrage par G. Paris, Romania, XIX, 508.

a laissé plusieurs de ces récits à tendance édifiante, qui rappellent vaguement l'histoire de Job ou la légende de saint Eustache. En deux d'entre eux au moins a pris place l'enlèvement de l'anneau, passé à l'état de lieu commun. On trouvera cet épisode dans le Guillaume d'Angleterre attribué à Chrétien de Troyes et dans le poème anglais de Sir Isumbras <sup>2</sup>.

Dans le roman de la Violette également, un anneau, celui d'Euriaut, est emporté, non par un oiseau de proie, mais par une alouette privée, et du reste ne tarde pas à être retrouvé par l'amant de la jeune fille <sup>3</sup>. Mais l'ensemble des circonstances n'offre aucune analogie avec les données des autres poèmes où nous avons constaté l'emploi de ce procédé littéraire.

#### III. - L'AUTEUR DE L'ESCOUFLE.

L'auteur de l'Escoufle ne s'est pas fait connaître, et nous devons le regretter. Il eût été classé en bonne place parmi nos anciens romanciers, à côté de Chrétien de Troyes, au-dessus de Raoul de Houdenc et de Girbert de Montreuil, à qui il ne ressemble guères. Il a de l'imagination; son style, sa manière de conter, sont bien à lui : ce n'est pas

<sup>1.</sup> Voy. Histoire littéraire de la France, XV, 225 et 233.

<sup>2.</sup> G. Ellis, Specimens of early english metrical romances, ed. Halliwell (Londres, 1848), p. 484.

<sup>3.</sup> Voy. l'édition de Fr. Michel, pp. 187 et suiv.

un imitateur. Cherchons au moins, dussions-nous risquer quelques conjectures, à déterminer approximativement le pays d'où il était originaire et le temps où il composait. Ensuite, nous nous attacherons à caractériser sa manière, et, en rapprochant son œuvre de quelques compositions avec lesquelles elle offre des points de ressemblance, nous arriverons à lui assigner la place qui lui convient dans la littérature de son temps.

Je crois ne pas m'aventurer beaucoup en supposant qu'il était normand. Le héros de la première partie du poème, le comte Richard, est normand. En Terre Sainte les Normands combattent en première ligne, et c'est eux aussi qui ont le principal rôle dans les combats qui amènent la retraite des Sarrasins, ou plutôt des Turcs, selon l'expression du poète. La qualification de comte de Montivilliers et de seigneur de Rouen, donnée à Richard, est imaginaire. Ces titres n'ont jamais été portés par personne. L'auteur les a inventés, et, pour qu'il en ait eu l'idée, il faut qu'il ait été normand, et, plus spécialement, originaire de la Haute-Normandie. La mention du pays de Caux, v. 60, du châtelain de Bellencombre, v. 165, des comtes d'Eu et de Varenne 1, vv. 155, 320, 330, conduisent à la même conclusion, qui, on le verra plus loin, n'est pas démentie par la langue.

<sup>1.</sup> Varenne était un fief dépendant de Bellencombre. Voy. Stapleton, *Magni rotuli Scaccarii Normanniæ* (Londres, 1840), I, ciij. Un Guillaume de Varenne fut crée comte de Surrey par Guillaume le Roux.

Si le poète a été avare de renseignements sur sa personne, il nous a du moins fait savoir à qui il se proposait d'envoyer son œuvre. « Avant que mon « roman soit connu en France », nous dit-il dans les derniers vers, « je veux qu'il aille jusqu'au gentil « comte de Hainaut, qui lui donnera la vogue. On « m'a conté de lui tant de bien que je ne veux pas « qu'un autre que lui le reçoive. Parce qu'il est de « si grand renom, je veux qu'il soit le premier à « l'avoir. Il n'est homme, de Tournai à Reims, qui « sache aussi bien apprécier un beau dit. Mon « roman sera bien placé, et j'y gagnerai d'entrer « en relation avec le comte, s'il y trouve plaisir. »

Littré, qui a cité ce passage dans l'Histoire littéraire (XXII, 817), ne s'est pas préoccupé de savoir qui était ce comte de Hainaut. On ne peut guère, à mon sens, hésiter qu'entre deux personnes : Baudouin V, dit le Courageux (Baudouin VIII comme comte de Flandre), comte de Hainaut en 1171, mort en 1195, et Baudouin VI (IX comme comte de Flandre), son fils, qui devint empereur de Constantinople en 1204. Ils avaient l'un et l'autre des goûts littéraires. Baudouin V était, au témoignage de l'historien Jacques de Guise 1, versé dans les études latines, et surtout dans la poésie. Quant à son fils, l'empereur de Constantinople, si l'on n'admet plus maintenant qu'il ait composé des vers provençaux 2, on sait du moins qu'il était

<sup>1.</sup> Annales de Hainaut, l. XVIII, ch. 1, éd. du marquis de Fortia d'Urban, XII,206.

<sup>2.</sup> Raynouard, Choix de poésies originales des troubadours, V,

courtois et généreux, qu'il aimait les tournois et les fêtes 1, qu'il possédait toutes les qualités que les trouvères aimaient à louer. Le chroniqueur Jacques de Guise nous apprend qu'il avait fait composer une sorte d'histoire universelle dans laquelle les récits qui concernaient sa famille étaient traités avec un soin particulier 2. Il est donc permis de supposer qu'il avait hérité du goût que son père et sa tante, la comtesse Yolande, avaient pour la littérature française. De toute façon, que l'on se décide pour Baudouin V ou pour Baudouin VI, le poème a dû être achevé et présenté avant 1204, époque où Baudouin VI devint empereur.

152) lui a attribué la pièce Pois vezem qu'el tond e pel, en réponse à Folquet de Romans. Mais elle est précédée, dans le ms. unique qui nous l'a conservée, de ces mots Lo coms de Blandra (Archiv für das Studium der neueren Sprachen, XXXIV, 406), ce qui signifie « le comte de Biandrate » (en Piémont), et non « le comte de « Flandre ». L'erreur de Raynouard a été reproduite par de nombreux auteurs dont aucun ne paraît avoir été frappé de l'invraisemblance de cette attribution: par Emeric David, dans l'Histoire littéraire (XVIII, 622); par Arthur Dinaux, Trouvères brabançons, p.70; par Bartsch, dans son Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur, où il place la pièce en question (p. 136) sous la rubrique Graf von Flandern! Cf. Romania, XIX, 64, note 1.

1. Voici en quels termes l'historien Gislebert du Mont parle de lui:

Hic quidem comes, in dapibus semper affluens, domum suam honestis et splendidis cibis semper procuravit. De expensis autem ejus grandibus, tam in magnarum celebratione curiarum quam in guerrarum et torneamenterum exercitiis, et de beneficiis probis militibus collatis, et quod milites semper verbis dulcibus et decentibus allocutus fuerit... tacendum non est (Pertz, Script. XXI, 521).

2. Annales de Hainaut 1. XIX, ch. v, édition du marquis de Fortia d'Urban, XIII, 244-6. Cf. Histoire littéraire, XXI, 757.

L'auteur de l'Escoufle avait probablement. comme son héros Guillaume, beaucoup couru le monde. Il ne le dit pas, mais on le devine à la lecture de son poème. Il avait sans doute vu Toul. dont les prairies verdoyantes et les vignobles paraissent lui avoir laissé un agréable souvenir '. Il n'est pas nécessaire de supposer qu'il avait fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, ni même celui de Saint-Gilles, où il fait séjourner Guillaume. C'étaient des lieux célèbres dont on pouvait parler par ouï-dire; mais la complaisance avec laquelle il parle de Montpellier (bien qu'il n'y ait rien de bien précis dans ce qu'il en dit), les détails qu'il donne sur le seigneur et sur la dame de cette ville, porteraient à croire qu'il y avait été. Plus d'un trouvère français dut, à l'exemple de Guyot de Provins<sup>2</sup>, visiter les cours seigneuriales du Midi.

Ce qui est certain, c'est que l'auteur de l'Escoufle était doué d'un esprit curieux et observateur. L'observation le conduit à la description. Il décrit un peu longuement peut-être, mais toujours d'une manière intéressante. Voir par exemple le tableau qu'il trace du logis misérable de la vieille femme de Toul chez qui Aelis trouve un asile, lorsqu'elle se croit abandonnée par Guillaume <sup>3</sup>, et, comme contraste, celui de l'habitation élégante qu'Aelis et

<sup>1.</sup> Voir vv. 4355 et suiv.

<sup>2.</sup> Voy. Romania, XIX, 5

<sup>3.</sup> V. 4962 et suiv.

sa compagne s'organisent à Montpellier 1. On peut encore citer, dans un genre assez différent, la description de la coupe offerte au Saint-Sépulcre par le comte Richard 2. Cette coupe était en or émaillé et pesait dix marcs; mais elle valait plus encore par le travail : materiam superabat opus. Le sujet qui s'y déroulait, tant sur la coupe même que sur le couvercle, n'avait rien de particulièrement religieux : c'était toute l'histoire de Tristan et d'Iseut. Il y a dans la littérature du moyen âge bien des descriptions de coupes précieuses. On peut rappeler ici la coupe qui fut donnée en échange de Blanchefleur, dans Floire et Blancheflor 3, où était représenté le jugement de Paris et toute l'histoire de Troie. Une description du même genre a été introduite par Pierre Cardinal dans sa pièce Cel que fes tot cant es 4. La coupe dont il parle offrait la représentation d'épisodes empruntés à des romans très divers. Pyrame et Tisbé y figuraient à côté de Tristan et d'Iseut et de Floire et Blanchesseur 5. Mais, entre toutes ces descriptions, l'une des mieux réussies est assurément celle de l'Escoufle 6.

- 1. V. 5468 et suiv.
- 2. V. 579 et suiv.
- 3. Édition Du Méril, pp. 19 et 165.
- 4. Mahn, Gedichte der Troubadours, nº 1245 (t. IV).
- 5. Voir encore, pour diverses représentations de ce genre, von Antoniewicz, *Ikonographisches zu Chrestien de Troyes*, dans les *Romanische Forschungen*, V, 241 et suiv.
- . 6. On possède plusieurs de ces coupes en or émaillé et richement historiées. L'une des plus belles est assurément celle qu'a possédée pendant quelques années M. le baron Pichon, et qu'il a

L'auteur de l'Escoufle n'est pas moins habile à peindre des scènes dont quelques-unes offrent pour l'histoire des mœurs et de la société un intérêt véritablement historique. Je signalerai particulièrement le tableau d'une réunion intime, le soir, chez le comte de Saint-Gilles, dans la chambre des dames. Dans ce dernier cas, ce n'est pas seulement l'habileté de la mise en scène qu'il faut considérer : la scène elle-même est des plus caractéristiques. La tenue plus que négligée du comte, qui nous est présenté littéralement en déshabillé, le laisseraller d'Aelis, qui pourtant est l'héroïne du poème, et dont l'auteur ne voudrait pas nous donner une mauvaise opinion; l'indifférence avec laquelle la comtesse souffre en sa présence des familiarités assez compromettantes, ce sont là des mœurs bien singulières, qui pourraient sembler imaginaires, si l'on ne trouvait ailleurs, par exemple dans Guillaume de Dole, des traits analogues. L'auteur de l'Escoufle est cependant un poète courtois : il n'emploie aucun « vilain mot », il est seulement un peu

vendue récemment au Musée britannique. Mais bien peu nous ont été conservées. On envoyait à la fonte cette précieuse vaisselle quand on avait besoin d'argent. C'est surtout aux inventaires que nous possédons encore des grandes collections formées au xive siècle qu'il faut avoir recours pour trouver des termes de comparaison avec les descriptions données dans les œuvres de fiction. Voir notamment l'inventaire des joyaux de Louis duc d'Anjou, frère de Charles V, dans la Notice des émaux de Léon de Laborde. nºº 283 et suiv., comme aussi le supplément à cet inventaire publié en 1889 dans la Bibliothèque de l'École des Chartes (t. L) par M. Ledos, nºº 185 et suiv.

plus réaliste dans la peinture des mœurs de la société de son temps que tel autre romancier, Chrétien de Troyes par exemple. Il aspirait à plaire au monde des cours seigneuriales. Il professe à l'endroit des serfs et des vilains le mépris le plus complet <sup>1</sup>. S'il mentionne en passant (v. 1565) les communes, c'est pour dire que le comte Richard dédaignait leur concours, et ne se fiait qu'aux chevaliers de France. Ses héros de roman sont ceux qui avaient la vogue dans les hautes classes de la société, Tristan et Iseut, Gauvain, Pyrame et Thisbé, Apollonius de Tyr; une fois seulement il est question de Charlemagne et de Roncevaux <sup>2</sup>.

Par contre, s'il n'a aucun goût pour les récits de batailles et de tournois qui étaient si fort en faveur de son temps et qui tiennent tant de place dans les romans de Chrétien de Troyes et de son école, et même dans des poèmes purement historiques tels que l'Histoire de Guillaume le Maréchal. Lors des fêtes qui sont célébrées à Rome, à l'occasion du couronnement de Guillaume et d'Aelis, il décrit longuement la pompe qui est déployée par toute la ville et détaille avec complaisance la riche toilette d'Aelis, mais c'est à peine s'il fait une fugitive allusion au tournoi qui eut lieu à cette occasion 3.

# Les mérites que nous reconnaissons à l'Escoufle

<sup>1.</sup> Voy. par exemple vv. 1624 et suiv.

<sup>2.</sup> Voir ces divers noms à la table des noms propres.

<sup>3.</sup> V. 9013. Encore le vers est-il corrompu dans le ms., et la restitution n'est pas sûre.

ne paraissent pas avoir frappé au même degré les contemporains. Il ne faut pas se le dissimuler, le poème fut peu répandu. On n'en a conservé qu'un seul manuscrit. Entre les bibliothèques du moyen âge dont nous avons d'anciens catalogues, une seule possédait l'Escoufle, c'est la bibliothèque des ducs de Bourgogne, et l'exemplaire décrit dans les inventaires de cette riche collection est précisément le nôtre. Enfin. entre tous les auteurs du nord et du midi de la France qui font allusion à nos. romans d'aventure, il n'en est qu'un seul qui fasse mention de l'Escoufle, c'est le trouvère Jean Renart, auteur du Lai de l'ombre. L'allusion est très précise, mais elle est bien gauchement amenée. L'auteur nous dit, au début de son conte, qu'il veut faire une œuvre plaisante, exempte de toute parole grossière. Peu importe si des vilains lui tirent la langue par derrière. Quand un homme est félon, on ne peut pas faire qu'il soit débonnaire. Puis, passant subitement à une autre idée, il ajoute : « Et « il vaut encore mieux être né sous une heureuse « étoile qu'être au nombre des bons (des gens de « bonne naissance ou des gens de bien). Il y a long-« temps qu'on l'a dit. Par Guillaume, qui dépeca et « brûla membre à membre l'escoufie, comme le « conte le rapporte, il est prouvé que je dis la « vérité, qu'il vaut mieux avoir chance qu'argent « ou amis... 1 » Sûrement cette citation de l'Es-

. 20 Et mieus vient de bone eure naistre Qu'estre des bons, c'est dit piece a. Par Guillaume qui despieça

coufle a été amenée de loin. On serait presque tenté de croire que Jean Renart s'est cité lui-même, et que l'auteur de l'Ombre est aussi celui de l'Escoufle. Mais, pour donner quelque valeur à cette conjecture. il faudrait constater, non pas seulement une analogie générale, mais une ressemblance véritable entre les deux poèmes, pour les idées, le style, la langue, la versification. Cette ressemblance existe à certains égards; toutefois, si on pousse la comparaison jusqu'aux détails de la versification, on voit qu'elle n'est pas assez complète pour autoriser une conjecture qui, à première vue, ne semble pas contraire à la vraisemblance. L'examen comparatif de l'Escoufle et du Lai de l'ombre montre du moins que les deux poètes composaient pour le même public, appartenaient, si j'ose le dire, à la même école, et écrivaient à peu près la même langue. On peut admettre du reste qu'il y a ici non pas seulement l'influence d'un milieu commun, mais encore une action plus particulière, exercée par l'auteur de l'Escoufie sur Jean Renart, Pour les idées, je ne crois pas qu'on puisse trouver dans le premier des

> L'escofie et arst un a un membre, Si com li contes nos remembre, [] Puet on prover que je di voir : Que mieus vient a un home avoir Eur que avoir ne amis.

(Fr. Michel, Lais inédit, p. 10. — Le lai de l'ombre, publié par Joseph Bédier, p. 21.)

Cf. l'Escoufle, v. 6898-9:

Il a lués droit l'escoufie pris, Si le depece membre, a membre. deux poèmes une conception, une appréciation qui eussent été désavouées par l'auteur du second. Des deux parts ce sont les mêmes sentiments aristocratiques et courtois, la même indifférence à l'égard d'une morale sévère, et aussi la même retenue dans l'expression. Si toutesois on a pu relever, à la fin du lai, un trait indécent (et encore est-il assez voilé) <sup>1</sup>, on en trouverait plusieurs du même genre dans l'Escousse <sup>2</sup>.

Nous pouvons préciser sur certains points ces ressemblances générales.

L'Escoufle est un poème écrit avec facilité et même avec élégance, mais non exempt de longueurs. Ces longueurs sont compensées par certains mérites, et nous les supportons avec plus d'indulgence que Littré; toutefois, on ne saurait le nier, les personnages en scène parlent bien, mais avec prolixité. Même lorsqu'ils sont seuls, ils ne savent pas se taire. Ils épanchent leurs sentiments en monologues interminables. C'est aussi le défaut qu'on a relevé dans le Lai de l'ombre. Il est fréquent dans la poésie du moyen âge et mériterait à peine. d'être relevé ici, n'était qu'il se manifeste de part et d'autre en des conditions très semblables. On a remarqué avec raison 3 que Jean Renart néglige les circonstances extérieures et insiste avec complaisance sur l'observation interne de ses person-

<sup>1.</sup> G. Paris, compte rendu de l'édition de M. Bédier, Romania, XIX, 620.

<sup>2.</sup> Voir par ex. vv. 3284-7, 7880-4.

<sup>3.</sup> Bédier, préface du Lai de l'ombre, p. 45.

nages, qu'il s'attache à décrire minutieusement la succession et le conflit de leurs sentiments : c'est un psychologue. Ces observations s'appliquent parfaitement à l'Escoufle. Voyez avec quel soin l'auteur nous décrit ce qui se passe dans l'âme d'Aelis, une jeune fille bien avancée pour son âge, lorsqu'elle se voit séparée de son ami 1; comme il analyse les sentiments opposés qui luttent en elle, au moment de faire le pas décisif, quand son Guillaume l'attend au bas de la tour <sup>2</sup>. Et plus tard, lorsqu'elle est en présence de celui qui l'a tant cherchée et qu'elle hésite à reconnaître, avec quelle gradation savante le poète nous détaille les sentiments complexes qui l'agitent! Amour d'une part, et de l'autre Sens et Raison, personnifient les impulsions opposées entre lesquelles elle se débat, et ici encore il y a matière à rapprochement avec le Lai de l'ombre :

Ains dit que force li cort seure
D'amors qui tot ce li fait faire
......
Avec ce penser la traveille
Raisons qui d'autre part l'opose...
(552-9).

Du reste, l'Ombre n'est pas le seul poème qu'il soit intéressant de comparer à l'Escoufle. Un autre roman d'aventures, connu depuis longtemps, mais

<sup>1.</sup> Vers 3226 et suiv.

<sup>2.</sup> Vers 3896 et suiv.

<sup>3.</sup> Vers 7504-11, 7526-7, 7550-65, etc.

que l'édition toute récente de M. Servois vient seulement de mettre à la portée de tous, le roman de Guillaume de Dole, fournirait aussi l'occasion de quelques rapprochements. D'après les recherches de l'éditeur, ce roman appartient sûrement aux dernières années du xue siècle. C'est donc un poème du même temps que l'Escoufle. L'action est toute différente. L'Escoufle nous transporte successivement en des milieux très divers. Avec Guillaume de Dole nous restons toujours dans les hautes classes de la société. Mais les mœurs de cette société sont bien celles que décrit l'auteur de l'Escoufle, et, jusque dans les détails, on constate des ressemblances qui du reste n'autoriseraient nullement à supposer que les deux romans ont le même auteur.

### IV. - LANGUE ET VERSIFICATION.

L'auteur de l'Escoufle écrit le français de France, comme c'était l'usage, dès la fin du xir siècle, parmi les poètes qui fréquentaient les cours. Toutefois, il ne l'écrit pas de telle façon qu'il ne laisse parfois apparaître quelques traces de son origine normande. Les imparfaits en oe, oes, ot, de la première conjugaison se montrent de temps à autre dans les rimes: amot rime avec Guillemot, 1852, avec sot, 2214, avec mot, 2540, 2632, 3385, 6611. De même adestrot (du verbe adestrer) avec ot (prét. d'avoir), 8818; de même aloe avec loe (prés.

de loer), 3957. Mais il y a des exemples contraires où l'on voit ces mêmes imparfaits prendre la terminaison plus spécialement française oie, oit, pour rimer avec des imparfaits d'autres conjugaisons ou avec le subjonctif présent du verbe estre: alaitoit rime avec estoit (imparf. d'estre), 1805, pensoit avec soit, 2113, gardoient avec desdisoient, 2302, amoie avec avoie, 2438. — Cette même hésitation s'observe en d'autres poèmes, et particulièrement dans le Lai de l'ombre, où amot rime avec mot, v. 883-4, tandis qu'ailleurs, le même imparfait, écrit amoit, rime avec voit, 135-6. Le poète fait rimer ensemble oi venant du lat. au suivi d'un i avec oi venant de l'é fermé du latin vulgaire (lat. ē, ĭ) : joie rime avec voie (lat. videam), 1862, avec voie (latin via), 3527, 3545; oie (lat. audiat) avec moie (fém. de mien), 1670; noise rime avec acoise, 4103. Des rimes de ce genre se rencontrent dans le Lai de l'ombre : chois-Perthois 1, 57-8, voie-monjoie, 223-4.

Anguisse (écrit angoisse), rime avec puisse, 1999, comme dans le Lai de l'ombre, 774, le même mot rime avec cuisse.

Le copiste a réduit à ie la finale iée; il écrit emploie, lie, maisnie et non emploiée, liée, maisniée. Mais le poète distinguait ordinairement ces finales de celles qui sont proprement en ie (amie, finie, etc.). Voyez pour iée, iées (dans le ms. ie, ies) les paires de vers 1023-4, 1411-2, 1589-90, 1867-8, pour ie, ies, d'origine, 1673-4. Cependant il y a quelques

<sup>1.</sup> M. Bédier lit Perchois.

rares exceptions: maisnie rime avec amie au v. 1949, chevalerie avec calengie, v. 997. Ces exceptions ne se rencontrent pas dans le Lai de l'ombre, qui distingue soigneusement les deux espèces de rime.

Le latin melius est représenté dans le manuscrit par des formes assez diverses, miels, mils, miaus; mais il paraît bien que la prononciation de l'auteur était quelque chose comme meus, sans i, car ce mot rime avec consaus (lat. consilium) 1634, avec vermeus, 6278, avec Yseus, 8848 <sup>1</sup>. Des rimes de ce genre ont été relevées chez Philippe de Beaumanoir <sup>2</sup>. On trouve aussi la rime vermeus-meus dans le Lai de l'ombre <sup>3</sup>.

La forme du pronom possessif absolu de la 3° personne est, pour le masculin suens, suen 4. C'est la forme ancienne. Suens rime avec quens et avec sens; voir le vocabulaire sous suens. Ce n'est pas là, du reste, un fait bien exceptionnel: on l'observe en quelques autres poèmes, notamment dans Guillaume de Dole (vv. 597-8, 2054-5, 3368, etc.), et dans le Lai de l'ombre, 194, 375, 1571, etc. 5.

Notons la forme disomes, en rime avec homes (v. 42). Ces finales en omes se rencontrent en di-

- 1. A cet endroit le copiste a écrit Ysiels-miex. Mais ailleurs (1715, 4619), Yseut ou Ysout rime avec eut, out (lat. habuit).
  - 2. Édition de M. Suchier (Soc. des anc. textes), I, CXXXIV.
  - 3. V. 283-4; cf. Suchier, Zeitschr. f. rom. Phil., XIV, 245.
- 4. Sien, 1380, dans l'intérieur du vers, est une forme due au copiste.
- 5. L'éditeur, M. Bédier, imprime à tort siens, sien, cf. Romania, XIX, 613.

verses parties de la France, mais elles sont plus fréquentes dans le Nord qu'ailleurs.

L'auteur de l'Escoufle, comme tout autre écrivain, a des formes de style, des expressions préférées, des associations de mots, qui peuvent se retrouver chez d'autres auteurs, mais dont il fait un usage particulièrement fréquent, et qui sont, si j'ose le dire, comme sa marque de fabrique. Déterminer ces expressions sera chose facile lorsqu'on aura, pour chaque auteur ou ouvrage, un vocabulaire contenant, avec les vocables eux-mêmes, le relevé des locutions et des constructions où ils figurent. Nous sommes loin d'avoir en nombre suffisant de tels glossaires, et l'on risque fréquemment, dans l'état de la lexicographie française, de considérer comme rares ou insolites des expressions dont les exemples sont nombreux. Sans me dissimuler ce danger, je me hasarderai à signaler, dans l'Escoufie et dans le Lai de l'ombre, quelques locutions qui me paraissent à tout le moins peu fréquentes ailleurs.

# Aviver, joint à croistre. Escoufle:

Sa colors (sic) li croist et avive

.i. cercle d'or qu'il ot el chief. (2982-3)

Sa dolors croist tant et avive. (4716)

Molt li croist li cuers ' et avive

Ce qu'il le nomme par son nom. .(7688-9)

## Le Lai de l'ombre:

La colors li croist et avive
De ce qu'il dit qu'il est tos suens. (374-5)

#### 1. Il faudrait corriger le cuer.

CE QUE, signifiant le fait que, comme au v. 7689 cité plus haut. Voir pour d'autres exemples le vo-cabulaire, sous ce que. On peut ajouter çou que, 4200. De même, Lai de l'ombre, v. 556-7:

Mais ce que onques mais fors hui N'en parla, li vient a merveille.

Voir aussi Guillaume de Dole, v. 910.

Lues droit, aussitôt, est une expression qui n'a été trouvée par M. Godefroy que dans l'Escoufle, où elle est d'ailleurs fréquente. Elle se rencontre cependant aussi dans le Lai 1 et dans Guillaume de Dole 2.

Que que, signifiant tandis que, est une locution fréquente dans l'Escoufle; voir le vocabulaire. Cf. Lai de l'ombre, 306, 334.

Ne sai que vous desisse plus est une sorte de cheville qui est commune aux deux poèmes, Escoufle, 3728, 8760; Lai, 214. Elle se trouve ailleurs encore.

Les coïncidences que j'ai notées entre l'Escoufte et le Lai de l'ombre montrent que le premier de ces poèmes a exercé une certaine influence sur le second : elles ne sont pas assez nombreuses pour permettre d'attribuer les deux poèmes au même

<sup>1.</sup> V. 299 de l'édition de M. Bédier, mais il faut la chercher parmi les variantes. Elle a été changée dans une partie des manuscrits, ce qui prouve qu'elle n'était pas d'un usage général.

<sup>2.</sup> V. 2217, 2758, etc.; cf. ibid., lors droit, 958, où lors peut bien être une corruption de lues.

auteur. D'ailleurs, leur versification n'est pas identique.

Versification. — Il a été établi dans un mémoire publié récemment 1 que les plus anciens poètes français ont coutume d'unir les deux vers octosvilabiques formant une paire, non seulement par la rime, mais encore par le sens. Ils évitent de commencer une phrase avec le second vers d'une paire, à moins que cette phrase soit complète en un vers. La règle, pour eux, est de commencer chaque phrase avec le premier vers d'une paire. Les poèmes de Chrétien de Troyes paraissent être les premiers où s'observent de fréquentes dérogations à cet usage. Cet auteur, qui manie le vers avec une remarquable souplesse, termine souvent une phrase à la fin du premier vers d'une paire, et par conséquent commence la suivante avec le second vers. Il brise l'unité originelle du couplet, ce mot étant ici employé en son sens propre pour désigner la paire de vers.

L'auteur de l'Escoufie traite le couplet avec plus de liberté encore que Chrétien. On constatera facilement que ses phrases commencent le plus souvent avec le vers pair, c'est-à-dire avec le second vers d'un couplet. Si nous jetons les yeux sur les deux premières pages, nous verrons que la seconde phrase commence au v. 4, la troisième au v. 6, la quatrième au v. 14, la cinquième au v. 18, et ainsi

<sup>1.</sup> Romania, XXIII, 1 et suiv.

de suite, à bien peu d'exceptions près. Cependant il faut remarquer que chaque nouveau paragraphe commence presque toujours avec le premier vers d'une paire. C'est l'usage le plus ordinairement suivi. Quelques poèmes font exception. Ainsi, dans Guillaume de Dole, les paragraphes commencent le plus souvent avec le second vers du couplet.

L'auteur aime les rimes riches, ou, comme on disait autresois, les rimes léonines ou consonantes <sup>2</sup>. La recherche de la rime léonine entraîne forcément la production de rimes féminines dans une proportion supérieure à la normale. La normale, c'est-à-dire la proportion de rimes féminines chez les poètes qui ne recherchent aucun genre de rimes en particulier, est de 30 à 33 o/o; dans l'Escousse cette proportion est d'environ 45 o/o. Elle est bien moins sorte dans le Lai de l'ombre (34 o/o).

La recherche des rimes riches entraînait au moyen âge l'association fréquente d'un mot simple

<sup>1.</sup> Les paragraphes sont, selon l'usage, marqués dans le manuscrit et dans l'édition par une grande majuscule. On peut admettre en principe que la division en paragraphes remonte à l'auteur; toutefois, comme nous n'avons de l'Escoufie qu'un manuscrit, on n'est pas assuré qu'elle a été toujours fidèlement conservée par le copiste.

<sup>2.</sup> On appelait rimes léonines (ou plus ordinairement leonimes) celles qui portaient sur les deux dernières syllabes du vers. Cette dénomination comprend donc tous les vers à rimes féminines. On appelait rimes consonantes celles qui portaient sur la dernière syllabe, y compris la consonne d'appui.

avec l'un de ses composés. C'est ce que nous observons ici : entendent-tendent 9-10, recorder-acorder 11-2, remaint-maint 19-20. Il n'y a là rien que de fort usuel : je veux seulement remarquer que l'abus de ces rimes ne va jamais jusqu'à l'équivoque, comme dans le Barlaam et Josaphat de Gui de Cambrai, par exemple, ou dans les poésies de Rutebeuf.

Il est admis dans l'ancienne poésie française, au moins dans la poésie narrative, qu'un mot peut rimer avec lui-même, pourvu qu'il soit employé chaque fois dans un sens différent. L'auteur de l'Escoufie abuse parfois de cette licence. La nuance qui distingue laisse au v. 13 de laisse au v. 14 est légère. D'autres fois, la différence est nulle. Ainsi sont termine les vers 307-8, 467-8, etc. Dans le second exemple, il est une fois employé comme verbe substantif et une fois comme verbe auxiliaire, mais au premier exemple l'emploi est, à chaque vers, celui de l'auxiliaire. Orent (prét. d'avoir) rime avec lui-même aux vers 445-6, 1005-6, 1303-4, etc.; de même ensamble, 249-50, seure (sur), 1223-4, fiance, 3609-10, etc. Dans quelques cas on serait tenté de corriger le texte : je crois toutefois que ce serait prêter au poète des scrupules qu'il n'avait pas. C'est seulement quand à la répétition de la rime se joint le défaut du sens qu'on peut risquer une correction.

On trouve çà et là quelques légères traces d'assonances, surtout dans les finales féminines : vache rime avec barnage, 721; sache (ind. pr. de sachier)

avec rivage, 882; patriarche avec barnage, 1327; sace (pour sache, subj. pr. de savoir) avec message. 3485, 3770, ou voiage, 3580; tables avec sales. 6045, et avec espaules, 6550; acontasse avec arse. 7907; chiere avec vielle, 5027; resne, 330, rime avec serre; tertre avec mestre, estre, 1053, 2740; semonse avec monte, 833. Dans les finales masculines les assonances sont limitées à des cas où la prononciation devait effacer, ou du moins atténuer la différence marquée par l'écriture. L'auteur, en effet, associe à la rime clers (latin claros), 4069, avec clés (lat. claves); de même aciers, 979, avec chargiés; cuers, 2405, avec oes; mars, 8307, avec dras. L'r placée entre la voyelle tonique et s ne se faisait sans doute guère entendre. Des rimes imparfaites se trouvent en bien des poèmes du même temps: notons qu'il ne s'en rencontre point dans le Lai de l'ombre.

Quelques poètes, originaires généralement de Normandie ou d'Angleterre, admettent parfois quatre vers ou plus sur les mêmes rimes <sup>1</sup>. C'est aussi ce qu'on observe dans l'*Escoufle*, aux vers 2465-8, 5675-8, 6757-60.

Il y a dans l'Escoufle, comme en beaucoup d'autres poèmes de la même époque et d'une date plus récente, de nombreux cas de la non élision de l'e féminin. En général ces cas (ceux du moins qui me paraissent assurés) se produisent lorsque l'e non élidé est suivi d'un monosyllabe:

<sup>1.</sup> Voir à ce propos la préface des Fragments d'une vie de saint Thomas de Cantorbéry (Société des Anciens textes), p. xxxv.

- 226 Coumencie et l'abeesse.
- 252 En chapitre a l'abeesse.
- 302 D'iave douce et de vins cuis.
- 490 De la vile a grant effroi.

Les cas fort rares où la non élision se produit avant un mot de plusieurs syllabes me semblent douteux. Ainsi, dans le vers K'il lor couvient prendre ostel (4243), on pourrait corriger K[e] il. Mais ce n'est pas sur un poème dont on possède un seul manuscrit qu'il convient d'échafauder une théorie.

#### V. - LE MANUSCRIT DE L'ESCOUFLE.

Le manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal qui renferme l'Escoufle et Guillaume de Palerne a été décrit sommairement par M. Michelant dans la préface de ce dernier poème, et avec plus d'exactitude par M. Martin, dans le tome VI de son Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal. Il portait jadis le nº Belles-Lettres françaises 178, et, lorsque les manuscrits de l'Arsenal furent numérotés en série continue, il reçut le nº 6565. C'est un livre à deux colonnes, ayant à peu près le format d'un in-4°, écrit vers la fin du xiiie siècle. Les formes du langage portent à croire que le copiste était du centre de la France. Toutefois, on observe çà et là des formes plus septentrionales qui viennent d'un manuscrit antérieur, peut-être même du manuscrit original. Nous avons vu, en

effet, que l'auteur devait être de la partie de la Normandie qui confine à la région picarde. Entre les formes qui témoignent de cette origine, on peut citer calengier, camberlain, camberlenc, cange, cantel, cavel, kameus, karoi, katel, kenus, relevés dans le vocabulaire, candoile ou candeille, 5215, 5744, escaloigne, 4179, cerquier, 5379, 5425,6173, saque (en rime avec Jake), 6229, che 4794, etc.

Je n'ai point tenté d'introduire dans le texte une graphie uniforme. Une telle entreprise eût été fort conjecturale, et les inconvénients en eussent dépassé considérablement les avantages. Je me suis attaché à corriger les fautes qui détruisent le sens ou la mesure, et elles sont nombreuses. Peut-être me suis-je montré moins hardi dans les premières feuilles que dans la suite. C'est que j'ai établi le texte en corrigeant les épreuves, le manuscrit sous les yeux, mais sans avoir eu le loisir d'étudier préalablement le poème. En de telles conditions il est difficile d'opérer avec une conséquence rigoureuse.

L'histoire du manuscrit peut être suivie à partir du commencement du xive siècle. M. Michelant a connu, en partie, les éléments de cette histoire, et les a utilisés dans sa préface à Guillaume de Palerne, mais il n'en a pas tiré les conclusions qu'il fallait en tirer.

M. Michelant rappelle que dans les deux anciens

<sup>1.</sup> Toutes les corrections faites au texte sont de moi, sauf un certain nombre qui m'ont été conseillées par mon commissaire responsable M. G. Paris.

inventaires de la bibliothèque des ducs de Bourgogne que Barrois a publiés <sup>1</sup>, on lit la description d'un manuscrit renfermant à la fois l'Escoufle et Guillaume de Palerne, tout comme le manuscrit de l'Arsenal. On lit, en effet, dans l'inventaire fait à Bruges en 1467 (n° 362):

Ung livre en parchemin, couvert de cuir rouge, intitulé au dos: C'est le romant de Guille de Palerme, historié, escript en rime par coulombes 3; quemenchant Que sages fait, et le dernier, nul ne l'en fist noize.

De même, dans l'inventaire fait à Bruxelles en 1487 (n° 2139):

Ung autre [livre] couvert de cuir noir, a deux cloans de laton, intitulé Le roman de Guille de Palerme, commenchant ou second feuillet Qui par son sens et par sçavoir, et finissant ou derrenier, Que a bonne fin puissions venir. Amen.

M. Michelant a bien remarqué que le manuscrit désigné dans ces deux articles renfermait non seulement Guillaume de Palerne, mais aussi l'Escoufle, car c'est ce dernier poème qui commence par Que sages fait, selon l'indication donnée dans le premier des deux inventaires, et le premier vers du second feuillet mentionné dans le deuxième inventaire, Qui par son sens et par savoir, appartient aussi à l'Escoufle (v. 118) 4.

<sup>1.</sup> Dans la Bibliothèque protypographique (Paris, 1830).

<sup>2.</sup> Faute de copie pour Guillaume.

<sup>3.</sup> Colonnes.

<sup>4.</sup> Le texte porte en fait Kil et non Qui, mais c'est une différence insignifiante.

M. Michelant a remarqué aussi que les diverses indications données par les deux inventaires coïncident entièrement avec la disposition que présente le manuscrit de l'Arsenal, puisque dans ce manuscrit le dernier feuillet commence par Nus ne l'en fist noise ne guerre 1, ce qui est conforme à l'indication fournie par l'inventaire de 1467; puisque, en outre, le second feuillet du même manuscrit commence par K'il par son sens et par savoir 2, ce qui est conforme à l'indication fournie par l'inventaire de 1487. La seule conclusion à tirer de ces faits est évidemment que le manuscrit des ducs de Bourgogne et celui de la Bibliothèque de l'Arsenal n'en font qu'un. M. Michelant a préféré s'arrêter, non sans quelque hésitation, il est vrai, à la supposition, très peu vraisemblable en elle-même, qu'il y avait au xve siècle « deux manu-« scrits contenant le roman de l'Escoufle et celui de « Guillaume de Palerne complètement identiques « entre eux et avec celui de l'Arsenal ». La raison qui l'a empêché d'admettre que les descriptions transcrites ci-dessus se rapportent à un même livre, est que, dans l'inventaire de 1467, la reliure est en cuir rouge tandis que, dans l'inventaire de 1487, elle est en cuir noir 3.

<sup>1.</sup> Guillaume de Palerne, éd. Michelant, v. 9641.

<sup>2.</sup> L'Escoufle, v. 118.

<sup>3.</sup> M. Michelant a fini cependant par concevoir qu'entre 1467 et 1487 il n'est pas impossible que le manuscrit ait changé de reliure: « Peut-être aussi faut-il admettre, malgré la rareté du fait, que la reliure primitive en cuir rouge du manuscrit de Bruges,

Ce manuscrit de l'Escoufle et de Guillaume de Palerne resta dans la bibliothèque des ducs de Bourgogne jusqu'au xviii siècle. Il est décrit comme suit dans l'inventaire des joyaux, livres, etc., de Charles-Quint, dressé à Bruxelles en 1536:

Autre moyen livret en parchemin, escript a la main, couvert de cuyr noir, a deux cloans, intitulé: C'est le romant de Guillaume de Palerme, commenchant au second feuillet Par son sens et par sçavoir.

Cet article est reproduit littéralement dans l'inventaire de 1568 rédigé par ordre de Philippe II <sup>2</sup>, et dans l'inventaire dressé par Viglius en 1577 <sup>3</sup>. Le même manuscrit figure encore dans les inventaires de Sanderus, en 1643, et de Franquen en 1731; mais il ne figure plus sur les inventaires plus récents <sup>4</sup>. C'est qu'en effet il doit être au nom-

en passant à Bruxelles, a été remplacée par une couverture de cuir noir » (Préface de Guillaume de Palerne, p. xvi). Ce fait n'a rien de rare.

- 1. Cet inventaire a été publié par M. Michelant dans les Comptes rendus de la commission royale d'histoire (de Belgique), 3° série, XIII (1872). L'article concernant notre manuscrit est à la p. 285 (l'indication différente, donnée dans la préface de Guillaume de Palerne, p. xv, est inexacte). Le manuscrit d'où M. Michelant a tiré cet inventaire, et qu'il n'a pas mentionné dans son édition, est le volume 129 des Cinq cents de Colbert, à la Bibliothèque nationale.
  - 2. Bibl. nat. Cinq cents de Colbert, tome 130, fol. ciiij verso.
  - 3. Bibl. roy. de Belgique, ms. côté 16675-6, fol. 133.
- 4. A en croire Marchal, dans l'inventaire de la Bibliothèque royale de Belgique qu'il a publié sous le titre de Catalogue de la Bibliothèque royale des ducs de Bourgogne, le manuscrit de l'Escoufle et de Guillaume de Palerne figurerait, sous le n° 755, dans l'inventaire de Gérard, fait en 1797. Cette assertion est, bien

bre des manuscrits qui furent enlevés, en 1746, de l'ancienne bibliothèque des ducs de Bourgogne, après la prise de Bruxelles par le maréchal de Saxe, et portés à Paris. En 1770, sur les réclamations du gouvernement des Pays-Bas, la plupart de ces manuscrits furent restitués. Celui de l'Escoufle ne fut pas du nombre. Il était entré, nous ne savons comment, dans la bibliothèque du duc de La Vallière, d'où il passa, par échange ou acquisition, dans celle du marquis de Paulmy.

Nous avons suivi l'histoire du manuscrit depuis l'inventaire de la librairie des ducs de Bourgogne rédigé à Bruges en 1467, après la mort de Philippe le Bon. A cette date, le manuscrit était, déjà depuis longtemps, dans cette célèbre collection. Il figure, en effet, dans l'inventaire dressé à Dijon, le 21 juillet 1421, moins d'un an après l'avènement de Philippe le Bon au duché de Bourgogne. Il y est décrit en ces termes :

Item, ung autre livre nommé le livre Guillaume de Palerne couvert de cuir bien usé 2, commençant au second

entendu, tout à fait erronée. J'ai pourtant pris la peine, à tout hasard, de la vérifier à Bruxelles, quoique sachant bien qu'en 1797 le manuscrit en question était déjà à l'Arsenal, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de n° 755 dans l'inventaire de Gérard.

- 1. Voy. Laserna Santander, Mémoire historique sur la Bibliothèque dite de Bourgogne (Bruxelles, 1809, p. 56 et suiv.); Marchal, Catalogue etc., p. cliv et suiv.; Delisle, Le Cabinet des manuscrits, I, 418.
- 2. Ce cuir « bien usé » était sans doute le cuir rouge de l'inventaire de 1467, qui est remplacé, dans l'inventaire de 1487, par du cuir noir.

fueillet L'œil par son sens, et ou derrenier Nulz ne l'en fist noise 2.

Mais, en 1420, il devait être entré depuis peu dans la librairie des ducs de Bourgogne, car il ne figure pas sur l'inventaire « des joyaux et autres biens meubles » de la grand'mère de Philippe le Bon, Marguerite de Flandres, épouse du duc de Bourgogne Philippe le Hardi, morte en 1406.

P. M.

- 1. Faute, pour K'il.
- 2. Cinq cents de Colbert, tome 127, fol. 160 v°.

• . • • .



# L'ESCOUFLE

UE sages fait, conment k'il aille, (f. r) Ki son sens ause et travaile En dire aucune boune chose. Mout hounore home et alose Bons dis et bien fais, ce me santle; 5 Et ki boune parole assenlle Por traire as gens en essamplaire, C'est une chose ki doit plaire A tos ciaus ki raison entendent, Car mout voi conteors ki tendent 10 A bien dire et a recorder Contes ou ne puis acorder Mon cuer, car raisons ne me laisse; Car ki verté trespasse et laisse ı 5 Et fait venir son conte a fable, Ce ne doit estre chose estable Ne recitée en nule court; Car puis que mençoigne trescort Et vertés arriere remaint.

Ceste chose sevent bien maint

i7 Ms. recetée.

20

K' a cort a roi n'a cort a conte Ne doit conteres conter conte, Puis que mençoigne passe voir; Et ce doit bien cascuns savoir 25 De ciaus qui entendent raison. Mais qui en tans et en saison Puet metre .j. bel conte en memo[i]re Et faire .j. dit de boune estoire (f. I b)(Et mout bien fait cil qui s'en paine) 30 Ki vertés soit, c'est bele paine. Ce dist cil qui set ke ce monte K'en poi de tens essauce et monte Vertés et met .j. home en pris; Dont ne me tieng a entrepris. 35 Nus ne me doit en mal retraire Se je voel en mon tans retraire Et metre en memoire .j. viel conte Dont l'estoire nos dist et conte Ke c'est li contes de l'Escoufle; Ne desque la ou bise souffle 40 Ne cuit qu'il ait mie .x. homes Ki sacent de cui nos disommes. Tant a esté lonc tans celés Li contes qui est revelés Par moi et mis en escriture. 45 Ici comence l'aventure.

S i dist k'il ot en Normendie
Un riche home de manandie
Ki fu cuens de Moustierviler:
Conte Richart l'oi noumer.
Il tint Rueem en son demaine,
Dont cascun jor en la semaine
Le servoient .c. home a court;
Et Saine qui par desous court
Le servoit adès de poissons.

De forès et de venisons Ert sa terre bien aaisie, Et il l'avoit si abaissie (f. I c)Ke nus ne li faisoit enchaus; 60 Car en la contrée de Chaus Avoit bien .iij. c. chevaliers Hardis et coragous et fiers Ki tuit tenoient de lui terre; Et quant nus hom li faisoit guerre, 65 Tot erranment l'avoit conquis, Car il avoit tot si conquis L'ounor des homes par francise, Par biaus dons et par gentelise, Ke cascuns mix morir voloit, 70 De trestout quanqu'il enprenoit K'il nel veïst venir desus, Et ceus qui li couroient sus Destruire et chacier a escil. Murs ne palais covers d'aissil Ne remanoit estans en marche: 75 Tot avoit dusc'au Po[n]t de l'arche Conquis la terre et desraisnie. Mout sagement a sa maisnie Departoit son conquerement: 80 Maint chevalier fist de noient Riche et manant en son eage Par biax dons et par mariage.

Mout par savoit li cuens de guerre,
Et ceus par k'il pooit conquerre
Donoit quanqu'il tenoit as poins;
Et quant c'estoit c'aucuns besoins
Li revenoit par aventure,
Le leur et le sien par droiture

(f. I d)

|  |  | L'ESC | UFLE |
|--|--|-------|------|
|  |  |       |      |

4

Remetoient en son service. Ensi avoit tot a devise 90 L'amor de ses boins vavassors. A lor femes, a lor oissors Envoiot plichons et mantiax. Bons chevaliers fu et mout biax Et frans et larges, et cortois; 95 Et seut de riviere et de bois, D'eschès, de tables plus k'om nés. En lui avoit toutes bontés, K'ainc puis que morut li bons hons Ke engerra li rois Phelippons 100 Ne fu cuens, si com nos disons Et nos tesmoigne la leçons, Ki vausist cestui de proece Ne de bonté, ne de largece, 105 Selon ce que il aqueroit. Ki bien le voir en enquerroit, Cis cuens ot totes bones mors, Et s'ama tous tans par amors, Ki le faisoit hardi et preu. Ne vos avroie hui conté preu 110 Quels hom il fu, car ne porroie, N'ainc n'ot tel chevalier a Troie Quant li dunjons chai par fu; N'onques, dès l'ore qu'il nes fu, 115 Nule vilenie ne dist. N'il n'est biens, s'il s'i ademist, C'on peust faire ne savoir, K'il, par son sens et par savoir, (f. 2)N'en seust trop en .j. seul jor; 120 N'onques n'ama mui tans sejor Ne en iver ne en esté. Et quant il ot xv. ams esté En cel boin point, en cel grant pris, Mout par li est grans talens pris,

- D'aler outre mer sauver s'ame.

  Mais il n'avoit enfant ne feme
  K'il puisse laissier sa contrée...
  N'avroie a piece racontée.
  Il dist qu'il se croise et atourne:
- 130 Mout par en sont dolant et morne Si serjant et si chevalier. Ki lors veïst serjans croisier Et ses parens et ses amis! Tant s'en croisa par le païs
- Oue c'estoit une grant merveille.
  Chascuns s'atorne et s'apareille
  Por mouvoir quant li cuens movroit;
  Et li cuens dist qu'a tous donroit
  Reubes, chevax, cels qui n'en orent.
- 140 Il s'atornent au mix qu'il porent
  Dusque la qu'il durent mouvoir.
  Quant li cuens ot son estouvoir
  Apareillié por son voiage,
  Il a mandé tot son barnage.
- 145 Quant il n'i ot que de l'aler,
  Au chastel a Moustierviler
  A de partout ses gens mandées.
  Mout furent grans les assamblées
  De chevaliers, de clers, de dames.
- Borgois, chevalier[s] o lour femes
  I ot tant nus n'en set le conte,
  Venus a la muete le conte.
  Et li vesques de Lisuis
- I vint ki mout ert ses amis;
  Li cuens de Garaine et cil d'Eu,
- Ki mout erent vaillant et preu, Vinrent a cest conte mouvoir. Ainc nus ne vit tant esmouvoir

127 K'il, corr. cui? Lacune après ce vers.

(f. 2 b)

De gens por .j. seul pelerin: 160 N'a mont n'a val n'avoit chemin Ne fust plains de ciaus qui la vinrent, Si k'a grant merveille le tinrent Quant se virent trestant ensanlle. Venu i furent, ce me sanble, 165 Li chastelains de Belencombre Et tant que li nombres m'encombre De ciaus dont ja ne sai les nons. Par les sales, par les maisons Firent grant joie cele nuit, Mais n'i a nul cui mout n'anuit 170 Cis voiages, et qui ne plaigne Le conte et sa riche compaigne Oui doivent mouvoir l'endemain. Si bon signor ne si humain. N'avront jamais, si comme il dient : 175 L'eure et le jor souvent maudient Oue de croisier talens li vint. Icele nuit ensi avint. (f. 2 c)

uant il orent la nuit mangié, 180 Il ont au conte pris congié, Puis vont gesir a lor ostex. Au matinet fu grans li deus Parmi la vile des borgois, Car li frans quens et li cortois 185 Les ot tos jors mout honerés Et si norris et si gardés K'il erent tot riche et manant. « Ahi! » font il, « caitif, dolant, « Que porrons nos desore faire! « Ahi! gentix quens debonaire 190 « Com nos lairés hui esgarés! » Quant vint que li quens fu levés, L'arcevesques et li baron

Et l'esvesques ki fu ses hon Si s'en vont lués a l'abaie 195 Por messe oir et por l'aie Des orisons au saint covent. .I. riche drap de Bounevent Offri li quens au maistre autel Si bel c'onques hom ne vit tel. 200 Puis en a fait l'autel covrir. L'arcevesques por revestir S'en est entrés en .j. sacraire, Puis fist fors de ses coffres traire 205 Tot son plus riche vestement. Mout l'en revestent belement Et li clerc et ses capelains,

(f. 2 d)

D'un samit porpre, .j. poi ert nuble.
 Li capelains qui mout ert sages,
 Une mitre faite a ymages,
 Broudée tot de chief en chief,
 Li a assise sor le chief.

Li affubla une casuble

Et li vesques a ses .ij. mains

215 Tous li mostiers fu plains de gent
O encensiers, o crois d'argent,
O textes et o luminaire.
Cil qui lores le durent faire
Le vont querre a procession;
220 Et li vesques ki fu sains hom
Li mist la croce en sa main destre,
Puis si le prist par la senestre;
Si l'adrece mout belement
Dusqu'a l'autel et saintement.
Li couvens avoit ja la messe
Conmencie, et l'abeesse

Conmanda a .ij. damoiseles Des mix cantans et des plus beles Le cuer a tenir, por mix plaire 230 Et por la feste grignor faire. Et quant l'evangile fu lite Et l'offrande chantée et dite, Li quens ala offrir premiers, Devant les autres chevaliers : .I. marc d'or offri en besans. 235 Après lui fu la route grans De ciaus qui por s'amor offrirent. Ainc puis tot cil ki celi virent Ne virent mais si faite offrande: Contrais ne povres n'en demande. 240 Ne mahaigniés nus qui n'en ait. Li quens en doung entresait. Ançois qu'il issist du moustier. A ceus qui 'n avoient mestier. Mien escient, plus de .x. livres, 245 Ce nos tesmoigne ci cis livres. Et quant li services fu lis Et ses bordons fu beneis, S'eskerpe et les autres ensamble. Puis sont alé trestot ensamble, **25**0 Si com partirent de la messe. En chapitre a l'absesse Por prendre congié et as dames. Por Dieu lor prisel et por lor ames 255 Qu'en lor orisons lor souviegne De prier ke Diex les maintiengne. Lors les reçoivent el bienfait De la maison. Quant ce fut fait, Il a donné a l'abeie, 260 A son vivant et puis sa vie. Ne sai .xx. mars d'argent ou .xxx. Afcascun an de boine rente;

(f.3)

| 265        | Puis prent congié; celes remainent<br>Ki por s'amor grant dolor mainent,<br>Et il est venus a ses gens. |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | Il en trova plus de .v. c.                                                                              |          |
|            | Gisans en la voie pasmés.                                                                               |          |
|            | « Las! » fait cascuns, « maleures!                                                                      | (f. 3 b) |
|            | « Com perdons hui bořn signorage!                                                                       |          |
| 270        | « Mout reçoit hui pesant damage                                                                         |          |
|            | « Ceste contrée et cil qui l'aiment! »                                                                  |          |
|            | De la dolor que il demainent                                                                            |          |
|            | Est pris au conte grans pitiés.                                                                         |          |
| a = 5      | Conment petist il estre liés                                                                            |          |
| 275        | Qui voit cest duel et cest martyre?  A l'arcevesque prist a dire:                                       |          |
|            | « Ma terre et ceste gent vos lais;                                                                      | •        |
|            | « Ne sai si je revenrai mais.                                                                           |          |
|            | « Por Dieu, que que de moi aviengne,                                                                    |          |
| 280        | « Sire frans hom, si vos souviengne                                                                     |          |
| 200        | « Et de la terre et d'aus garder,                                                                       |          |
|            | « Car je nes puis plus esgarder. »                                                                      |          |
|            | Puis a son cheval demandé,                                                                              |          |
|            | Et cil cui il l'ot conmandé                                                                             |          |
| 285        | Isnelement cort, si l'amaine,                                                                           |          |
| 203        | En amenant grant duel demaine;                                                                          |          |
|            | Si compaignon mandent les lor                                                                           |          |
|            | Et li baron. Diex! quel dolor!                                                                          |          |
|            | Et que que il se departissent,                                                                          |          |
| 290        | Cil cheval, cil roncin henissent                                                                        |          |
| <b>J</b> - | Dont ces rues erent si plaines                                                                          |          |
|            | C'on i pooit torner a paines.                                                                           |          |
|            | Tuit sont venu ançois k'il mont;                                                                        |          |
|            | Il est cheus tous en .j. mont                                                                           |          |
| 295        | Pasmés devant son palefroi.                                                                             |          |
| -          | Lors en furent en grant effroi                                                                          |          |

<sup>292</sup> Ms. C'on n'i.

Et l'arcevesque et li baron. « Ahi! » font il, « cuers de lyon, (f. 3 c)« Com vos prueve bone aventure! « Mout ont fait bone norreture 300 « Vostre home en vos ques amés tant. » Quant fu revenus, en estant L'ont levé par bras et par mains. Li quens nes amoit mie mains 3o5 Ou'il faisoi[en]t lui par samblant. Sor .j. cheval tondu, ferrant Estoit sa sele et ses harnès. Si bons et si biax et si frès Com a tel pelerin couvient. 310 Cascuns et cascune a lui vient Por congié prendre, et il les baise. Les dames ne sont pas a aise, Ançois plorent et font grant duel. Il eust ja erré son voel 315 Une grant liue u .ij. u plus; Quant li quens voit qu'il n'i a plus Que del monter, il dist qu'il monte. Au departir ot grant demonte, Quant il lor dist : « A Deu, a Deu! » 320 Li quens de Garanne et cil d'Eu Se sont pasmé sor lor destriers: Se il ne fuissent as estriers Afichié, chascuns fust cheüs: Ainc mais tex deus ne fu veus.

Mout fait bien qui se fait amer:
Quant ses gens l'en virent aler,
« A Deu, a Deu! » font il, « biau sire. »
Il ne lor puet .j. sol mot dire,
Que dolors le destraint et serre.

Li quens d'Eu le prist par le resne
De son frain, si l'en a parti.

A grant dolor sont departi Les gens a pie qui les remainent, Et cil qui en la vile mainent 335 S'en vont plorant a lor ostex. A cheval en rot tant de tex Ki lui et les autres convoient Et si plorent, quant il le voient, K'a poi que li cuer ne lor partent; 340 Et dist li quens qu'il se departent, Car il voit bien et se li samble Oue tant comme il soient ensamble. Ne faudront cist cri ne cist plor. Lors peust [on] veoir dolour 345 La ou l'arcevesques le saingne Et lui et sa bele compaigne. Il les baise, puis les commande A Dieu qui d'anui les deffande.

ores s'en vont li pelerin, 350 Chascuns porte bordon fraisnin; Plorant se metent en l'estrée; Li autre vont en lor contrée, Chascuns en la soie demaine. Departi sont a mout grant paine, 355 Et li quens s'en va o sa gent. Assés emporte or et argent, Robes, deniers et dras de soie. Ne sai por coi en paine soie De conter toute[s] lor jornées : Tant ont levé as ajornées 36o Et chevauchié lor droite route Que il et sa maisnie toute Sont ja venu dusqu'a Mongiu: Au passer n'ot ne ris ne giu. 365 Quant il sont outre, [en] Lombardie, Ne sai por coi vos conte et die

(f. 4)

390

Des ostex ne de la viande, Que chascuns a ce qu'il demande Et a souhait et a devis.

Tant oirre qu'il vint a Brandis;
Envoie avant por prendre ostel:
Ainc puis nus haus hom ne prist tel.

Quant il sont pris, li quens descent; A l'estrier l'en vont plus de cent.

375 Atant es vos la fille l'oste
Ki son bordon du col li oste,

Une pucele bele et sage, Si l'enmaine amont en l'estage.

Herbergié furent cele nuit :

380 Grant joie i ot et grant deduit
Tant c'on parla d'aler as lis.

Li quens, qui sor tous fu ellis, Ne dormi gaires l'endemain.

Ains fist ses gens lever mout main.

(f. 4 b)

385 Et cil qui[l] devoient amer
S'en sont alé al port, sor mer,
Louer les nés et les vaissaus

Ou il et ses avoirs soit saus.

Quant il orent lor nés louées

Et chargies et aleuées
De viandes et de bescuis,
D'iave douce et de vins cuis
Ét de quanqu'il convient por vivre,

Quant il sont a l'oste delivre,

Il font crier que chascuns port

Ses dras et son harnas au port. Vienent as nés; entré i sont Li quens et cil qui o lui sont

Li quens et cil qui o lui sont Venu en cel pelerinage. Les nés eskipent del rivage

400 Les nés eskipent del rivage
En haute mer, puis si s'en vont.
Cel jor bon oré et vent ont.

En son le mast lievent les voiles, Siglent et courent as estoiles. Ne font pas sor mer lonc sejor: 405 Tant ont erré et nuit et jor K' el havene d'Acre sont entré. Li quens issi premiers del tré; Après s'en issent du rivage Si compaignon, et li message 410 S'en sont alé les ostex prendre, Qu'en eus n'ot nule riens qu'aprendre; Tex les ont pris come eus couvient. Li quens o ses compaignons vient Ensamble a pie jusqu'a l'ostel; 415 Pieça qu'il n'entra mais en tel. Herbergié sont la nuit a aise, Il n'est riens qui a nul d'eus plaise, (f. 4c)Poissons ne bons vins ne viande, K'il ne l'ait lués qu'il le demande. 420 Après souper li quens se couche; Si compaignon se sont en couche Couchié devant lui par la sale

L'endemain, quant il fu jors grans,
Il demande son oste en oirre
Et de sa voie et de son oirre;
Se li prie k'A se travaut

Itant qu'a son mareschal aut
En la vite achater chevaus,
Roncis, palefrois bons et biaus
A lui et a ses chevaliers.
Li ostes dist: « Mout volentiers

« Ferai quanques vos conmandés. »

Sor lineeus ki ne sont pas sale.

418 d'eus plaise, ms. desplaise: — 427-8 Intervertis dans le ms.

Il a tos les cochons mandés Ki en la vile sont et mainent, Ki tant vairs et sors les amainent Que tos en est plains li marchiés Et defoulés et demarchiés.

440 Et defoulés et demarchiés.

Li mareschaus tos les conteke:
Iciaus ki n'ont malvaise teche,
Quant il li voit a raison vendre,
Fait son oste acater et prendre:

Tant en ont pris qu'assés en orent.
Li quens a tos ciaus qui n'en orent
Mout sagement les departist.
Ne quit pas qu'il se departist
De la cité .ij. jors entiers,

(f. 4 d)

450 Ains i sejorne volentiers
Lui et sa gent a mout grant aise,
Por ce qu'il orent a malaise
Esté sor la mer longement.
Et, se li contes ne me ment,

Après mangier dist qu'il s'atornent,
Montent es chevax, si s'entornent
Et chevauchent a mout grant joie,
Et tant qu'il sont a la monjoie

Venu de la Mahommerie.

460 Li quens et sa chevalerie
Virent Jherusalem a plain.
Il sont descendu en .j. plain,
Vers la cité clinent et orent,
De pitié et de joie plorent,

465 Et prient Dieu qui maint en haut,
Par sa pitié, qu'il les consaut
Trestos ceus ki avoec lui sont.
Pieça que li serjant s'en sont

441 mareschaus, ms. marcheans. — 451 Ms. g. aaise. — 456 Ms. si s'atornent.

Por les ostex alé devant. Li quens qui descendi devant 470 Est remontés enmi la plaigne : Après lui monte sa compaigne Sor bons destriers, sor palefrois. Mout par en est grans li effrois En la cité de lor venue, 475 Quant la novele i fu seüe, K'on avoit bien of parler Que li quens de Moustierviler (f. 5)Estoit trop preus et trop hardis. Li rois en fu mout esbaudis, 480 Quant il ot k'il vient en la terre. Ses compaignons mande et fait querre A lor ostex et si conmande Que cascuns mont : cil cui il mande Sont tuit monté, si vont a cort; 485 Après les mandés tant en cort Sor biax destriers, sors et bauchans, Ke bien furent près de .iij.c. Ki s'en issent après le roi, De la vile a grant effroi. 490 i rois chevauce et son barnage, « Ne passera pelerins mer « Que paien truissent si amer « Com il feront cestui de guerre. » 495 Ses gens conmencent a enquerre S'il est si preus com il lor conte La proece et les biens del conte, Si conme il ot oi conter.

497 La phrase se construit mal; il y a peut-être une lacune après com, ou faut-il remplacer ce mot par et cil?

Tant son[t] ententiu d'escouter

500

i

(f. 5 b)

K'il n'ont autre chose entendu. Tant ont erré et cil venu Que les routes vienent ensamble. Ains que li rois a lui assamble, 505 Il descent et les gens descendent Ki durement béent et tendent A savoir li quex est li rois. Il vint seus devant, fors de .iii. Des plus preudomes de la route; 510 Il descendi et sa gens toute. Puis que li cuens est descendus, Li rois vers le conte est venus, Puis l'acole et si le salue. « Sire » fait il, « de vo venne 515 « Ai mout le ouer lié et joiant. » Puis le baise tot en riant, Et après ses compaignons baise : N'i a .j. seul cui mout ne plaise. Mout les conjoit, mout les honneune 520 Li rois et sa gent; en tant d'enre Ne fu mais si grant joie faite; Mout durement plaist et enhaite As chevaliers de Normendie. Ke que chascun face ne die.

"Biax dous amis, » fait il au conte,
"Montons, s'en alons ». Li rois monte
Et li quens; tuit montent après.
Li quens chevauche adès si près
Del roi qu'il le tient par le resne.
Mout par l'aparole et arresne,
Et cil qui grant honor li porte;

Tous les vaint de bon samblant faire Li rois, li frans, li debonneire.

533 Et, corr. Com?

525

|             | Et chevauchent dusqu'a la porte       |          |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| 535         | Tant qu'entré sont en la cité.        |          |
|             | Ainc mais li quens n'i ot esté.       |          |
|             | Ke ke li rois ala encontre,           |          |
|             | Les gens ont fait movoir encontre     | (f. 5 c) |
|             | Lor ostex la voie et la rue;          |          |
| 540         | Nis la petite gens menue,             |          |
| -           | Devant lor huis font herbe espandre,  |          |
|             | Et li riche home ont fait portendre   |          |
|             | Les maistres rues de samis,           |          |
|             | De dras de soie, ovrés, treslis.      |          |
| 545         | Dorées d'or, riches et chieres;       |          |
|             | Beles dames o simples chieres,        |          |
|             | Ot plus de mil monté as estres;       |          |
|             | As huis, as soliers, as fenestres.    |          |
|             | N'estoit pas la joie petite.          |          |
| 55o         | Ainc puis le tans Pieron l'ermite     |          |
|             | Ne vint mais chevaliers de France     |          |
|             | Cui on fesist tele honorance          |          |
|             | En la cité de Jersalem.               |          |
|             | A tel joie le mena l'en               |          |
| 555         | Jusc'au Sepulcre et jusc'au Temple;   |          |
|             | Tos li mostiers et la place emple,    |          |
|             | Quant li rois et li quens descendent. |          |
|             | Pieça que li baron l'atendent         |          |
|             | As crois et as processions.           |          |
| 56o         | Sa grans proece et ses renons         |          |
|             | L'ot mis en tel auctorité,            |          |
|             | K'a son recevoir ont esté             |          |
|             | Trestuit cil qui aler i porent.       |          |
|             | Entré sont el mostier, si orent       |          |
| <b>5</b> 65 | Li pelerin de mout bon cuer.          |          |
|             | Li cuens se couche enmi le cuer       |          |

538 Au lieu de movoir le sens réclame un mot comme portendre ou jonchier. — 545 Corr. De robes? — 553 Ms. ihrl'm.

2

| 570              | En crois, desor le pavement, Et prie Dieu si faitement Ke, si com il fu mors et vis, Li doinst les mortex anemis De la foi et de la creance Vers eus tant vertu et poissance K'il puist sor eus, par fine guerre, Terre et honor et pris conquerre. | (f. 5 d)        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5 <sub>7</sub> 5 | ors s'est levés de s'orison : Ses camberlens de sa maison K'il ot norri de longe main Li aporte et met en la main                                                                                                                                   |                 |
| 58o              | Une coupe d'or de .x. mars. Dedens estoit portrais rois Mars, Et s'i estoit conment l'aronde Li aporta d'Yseut la blonde                                                                                                                            |                 |
| 585              | Le chevel sor par la fenestre, Et conment Tristans en dut estre Ocis en Irlande en sa terre; Et la nés en qui l'ala querre Estoit portrait' en cel vaissel.                                                                                         |                 |
| 590              | Defors, entor, sor le noiel, Estoit entailliés a esmaus Tristans et maistre Govrenaus Et Yseus et ses chiens Hudains, Conment il lor prendoit les dains                                                                                             |                 |
| 595              | Et les cers sans noise et sans cris. Sor le corvecle estoit li lis Conment il jurent en la roche, Et conment li brans o tout l'oche Fu trovés entr'aus .ij. tos nus, Et conment Mars les ot veüs,                                                   | ( <i>f. 6</i> ) |
|                  | Et conment Mars les ot veus,                                                                                                                                                                                                                        | (f. 6)          |

572 Corrompu? — 583 Ms. cheval. — 584 Ms. Tristrans. — 585 Ms. Isiande. — 590 Ms. Govremaus.

Et conment il en ot pitié, 600 Et conment il n'a esveillié Ne lui ne li, tant fort les aime, Et conment vint parmi la raime .I. rai del soleil sor la face, N'ert riens el mont qui tant li place, 605 Conment il li mist lés l'oreille Son gant si bel que ne l'esveille, Que li solaus mal ne li face; Or n'a mais talent qu'il le hace; Conment il les vit sos les rains. 610 Sor le pumel estoit li nains, Conment il jut sor les planciés, Et conment il fu engigniés, Et conment Yseus l'aperçut, Et conment Tristans la deçut, 615 Qui trop sot et d'engien et d'art; Conment il l'ocist maugré Mart.

ex est la coupe dusqu'en son: Itex com nos la devison L'ala li quens Richars offrir. 620 Ses camberlens va poroffrir Et doner a ses compaignons Offrande a tos, car c'est raisons. Li quens offri au maistre autel: Si compaignon fisent autel 625 Après lui, tot en une route. Li rois et sa maisnie toute Sont el cuer ou il les esgardent. Et cil ki le Sepulcre gardent, (f. 6 b)Les reliques et le tresor, 63o Ont pris le riche vaissel d'or. Mout l'esgardent, cascuns s'en saigne Por la biauté et por l'ouvraigne Ki si est riche tot entor.

| , De | co | TIPI |  |
|------|----|------|--|
|      |    |      |  |

| 635         | Li quens lor prie par amor, Ains k'il s'en aut a son ostel, Que, por Dieu, sor le maistre autel Soit pendus cil riches vaissaus; Et cil par cui li mons ert saus I soit et mis et honerés.    |              |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| <b>64</b> 0 | « Sire, ja mar em parlerés, » Font il, « tot iert a vo devis. « Hui en cest jor i sera mis, « Ja n'i querrons atendre plus : « N'en doit douter ne vos ne nus.                                |              |     |
| 645         | Li rois qui mout l'ot honeré Et qui encore adès s'en paine, Fors du mostier l'adestre et maine                                                                                                |              |     |
| <b>65</b> 0 | Jusc'a son cheval en la place.  N'i a .j. seul cui mout ne place  Li quens de tos ceus qui le voient.  Jusc'a son ostel le convoient  Ki mout fu biax et bien garnis.                         |              |     |
| 655         | Sor couches et sor dras de lis Ont mis tapis et kieutes pointes Qui mout erent beles et cointes; Par terre ont frès joins estendus. Atant est li quens descendus                              | ( <i>f</i> . | 6 c |
| 66o         | Au perron, et li rois le laisse.<br>Li quens l'encline, si s'abaisse,<br>Sel prent par son bliaut de Sire.<br>« Sire rois, » fait il, « gentix sire,<br>« Grans mercis de vo biau samblant. » |              | •   |
| 565         | Li rois sor son cheval amblant<br>S'est abaissiés tant k'il le baise;<br>N'i a.j. seul cui mout ne plaise<br>Ce que li rois faisoit del conte.<br>Atant les laisse et li quens monte          |              |     |

|             | A son ostel par les degrés.          |         |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| 670         | Mout set a ses serjans bons grés     |         |
|             | Ki si bel ostel li ont pris:         |         |
|             | Il furent sage et bien apris,        |         |
|             | Et sorent bien c'on devoit faire.    |         |
|             | Lor ostes fut mout debounaire        |         |
| 675         | Ki de quanqu'il puet les aaise.      |         |
|             | Or sont li pelerin a aise;           |         |
|             | Ostent eskerpes et bordons;          |         |
|             | Et quant il fu tans et saisons       |         |
|             | C'on dut parler des tables metre,    |         |
| 68o         | Cil ki s'en durent entremetre        |         |
|             | Les ont mises toutes a tire          |         |
|             | Si bel que nus n'i sot que dire;     |         |
|             | Mais ains c'on asieche au mangier    |         |
|             | Li senescal, li boutillier           |         |
| 685         | Font aporter le vin as tines         |         |
|             | Et font corner a .ij. buisines       |         |
|             | Le laver, si com faire soelent,      |         |
|             | A trestous ceus qui manger voelent,  | (f.6 d) |
|             | Ki sans signor sont en la terre.     |         |
| 69 <b>0</b> | A fait li bons quens les gens querre |         |
|             | Par la vile et par la cité.          |         |
|             | De lonc tans ot acoustumé            |         |
|             | Cort a tenir grant et pleniere.      |         |
|             | Que par amor, que par proiere,       |         |
| 695         | Que por le bon conte acointier,      |         |
|             | En la vile n'ot escuier,             |         |
|             | Chevalier, garçon ne serjant         |         |
|             | N'i alast mangier tot errant.        |         |
|             | <del>-</del>                         |         |

700 Tant i vindrent que ne peut estre Qu'en la sale n'en demi l'estre

677 Le ms. marque ici un nouveau paragraphe par une grande initiale. — 687 socient, ms. voelent. — 690 A, corr. Si. — 699 Tant, ms. Qant.

Peüssent tot seoir en renge Li chevalier ne li estrange, Ains s'en sist assés par la cort. Li renc n'estoient mie cort Des garçons ne de la ringaille : 705 Ausi i volent conme paille Vins, viandes a grant merveille, Cil qui ot tote gentillece Le conmanda ensi a faire. Il n'estoit riens qui deust plaire, 710 C'on deust boivre ne mangier, Dont il n'eüst a cel mangier : Venisons, lardés et daintiés, Et lardés qui ne sont pas viés. Poissons de douce eve et de mer 715 Ki ne sont porri ne amer I ot en esseu et en rost, (f. 7)Et tant qu'il n'i eut nul n'ait rost Devant lui; neïs li garçon En orent tuit si grant fuison 720 Com se ce fust de char de vache. Mout par ama tous tans barnage Icist quens de Mostierviler. Après mangier fist on oster 725 Napes et tables; cil qui[s] mistrent Mout bel de l'oster s'entremistrent. Li vallet corent as bacins; Mout en i ot d'argent tos fins Por doner aige as chevaliers. 730 Li quens Richars lava premiers. Por ce qu'as chevaliers n'anuit, Li quens ki mout amoit deduit

703 Ains, ms. Ainc. — 707 Lacune après ce vers? — 714 lardés, ici ou au vers précédent, a pris la place d'un autre mot. — 726 Ms. del ostel.

Fait vieler et lais et sons. Et que donkes de pluisors dons K'il done as chevaliers estranges? 735 Ne de bordes ne de losenges Ne servi pas com on fait or, Mais de mout riches joiaus d'or Et de hanas d'or et d'argent. N'i a chevalier ne serjant 740 Qui voelle prendre qui riens vaille K'il n'ait du sien ains k'il s'en aille. Mout i dona biax dons et gens; Mais plus plaisoit encor as gens Ses biax soulas; ses biax samblans 745 Moustre k'il est plus liés .x. tans Des dons que cil cui il les doune. Tot quanqu'il a lor abandoune, (f. 7 b)Car ce fait sa grans gentelisce. Cil li presentent lor service 750 Et lor avoir por lui servir: « Et Diex le me doinst deservir, « Que si ferai ge a mon pooir; « Et s'il auques de mon voloir « En fait, vos i avrés tot preu. » 755 Mout le tenoit chascuns a preu Por les grans biens qui en lui sont. Atant prendent congié, si vont La jus el borc, a lor ostex. Li quens qui n'iert autres que tex, 760 Remest o sa privée gent. Lés .j. eschequier bel et gent S'assist por jouer a son oste. Tant ont joué que on li oste L'eschequier por la nuit qui vint. 765 Le jor, tot quanqu'il lor convint

734 Corr. Et que dirons? — 751 Lacune après ce vers?

|                 | Orent a joie et a deduit.<br>Li camberlenc qui furent duit |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|
|                 | De faire et d'atorner les lis,                             |          |
| 770             | Fais les ont por les endormis                              |          |
|                 | Ki gisoient lés l'eschequier:                              |          |
|                 | « Signor, je vos pri et requier, »                         |          |
|                 | Fait li quens, « que vos vos levés. »                      |          |
|                 | Quant il lor a congié donés,                               |          |
| 77 <sup>5</sup> | Il se lievent, si vont couchier                            |          |
|                 | Sans noise faire et sans dangier.                          |          |
|                 | Après eus s'est couchiés li ber                            |          |
|                 | Ki n'ot talent d'aler rober.                               | (f. 7 c) |
|                 | Tote la nuit dort et repose                                |          |
| <b>78</b> 0     | Et del matin une grant pose                                |          |
|                 | Jusque vers prime; ains qu'ele sont,                       |          |
|                 | Il se lievent; levé se sont                                |          |
|                 | Si compaignon a mout grant rage.                           |          |
|                 | Chevalier cel jor et message                               |          |
| 785             | Vinrent devers la terre as Turs                            |          |
|                 | Noncier c'onques li rois Artus                             |          |
|                 | N'ot si grant ost en .j. seul jor,                         |          |
|                 | Com li rois d'Inde le Major                                |          |
|                 | Et cil de Mosse ont assamblé.                              |          |
| 790             | Cil mès s'en sont par nuit emblé                           |          |
|                 | D'un chastel qu'il ont ja assis.                           |          |
|                 | Il ont dit au roi, tot ausi                                |          |
|                 | Com lor connestables lor mande,                            |          |
|                 | K'il n'ont preu gent ne preu viande,                       |          |
| 79 <sup>5</sup> | C'or les secoure o sa grant ost,                           |          |
|                 | Qui si fort castel qui soit n'ost,                         |          |
|                 | Fors celui, tenir en la marche.                            |          |
|                 | Li rois mande le patriarche                                |          |
|                 | Et les barons et les Templiers,                            |          |
| 800             | Por ce c'or en est li mestiers                             |          |
|                 | De conseil prendre vigereus.                               |          |
|                 | « Sire, » fait au roi uns de ceus                          |          |

Ki mix fu de cort et plus sages,

« Entrues c'on voit ci les messages, « Car envoiés querre le conte 805 « Et sa gent, qui set que ce monte « Et de guerre et de tel afaire. » Et dist li rois : « C'est boin a faire. (f. 7 d)« Alés i donc li dui de vos: 810 « Se li dites k'il viengne a nos. » tant s'en vont querre le conte. Il est venus: li rois li conte La dolor et la mesestanche: Que li Turc, par outrecuidance, 815 Sont entré par force en lor terre. « Ore », fait il, « s'en voel requerre « A vos tos conseil et ale, « K'uns seus hom, s'on ne li aie, « Ne se puet pas vers mil combatre: « Et se je puis par vos abatre; 820 « L'orguel des felons mescreans. « A tos les jors de vos vivans « En arés mais honor et pris. » Li quens Richars a sor lui pris 825 De respondre le hardement, Car nus preudom ne set conment Il se puist taire au grant besoing: « Sire, » fait il, « or n'aiés soing « De metre en delai cest afaire: 83o a Mais faites tost vos letres faire « Et mandés vos homes par briés. « Gardés que mout soit li jors briés « Et li termes de la semonse. « Mout doit bien savoir que ce monte 835 « Qui onques n'a esté sans guerre. « Soudoiers, serjans faites querre « As chastiax, as cités sor mer;

ì

86o

865

(f. 8 b)

870 Tos fu maistres et connestables : Li deduis d'eschés et de tables

Por ses grans gens, por le conroi Et por le hardement k'il ot, Li rois n'a baron qui ne lot Qu'il en face signor et mestre De tot l'ost, qu'il paroit bien estre

De grant cuer et de grant afaire. Tant li ont dit qu'il en font faire De tot l'ost signor a devise Et c'on fait tot quanqu'il devise.

869 Tos, ms. Cos; ou corr. De l'ost fu maistre?

1

N'i fu gaires ramenteus, Car li os n'est arresteüs Plus d'une nuit en tref n'en tente; Et li quens a toute s'entente A ses anemis aprochier. 875 Tant a fait les os chevauchier K'il vinrent a une riviere Dont on puet veoir la fumiere De l'ost lor mortex anemis. Li quens sor cui li rois ot mis 880 Fist l'ost logier sor le rivage: Cil fait peus et cil autres sache Une corde por terre prendre. Tant riche tref i fist on tendre, 885 Tant aucube, tant pavillon, Bien ont .v. liues environ Porpris de la grant praerie. Et quant la grans chevalerie De l'ost ot soupé et mangié Por ce qu'il sont si [aproichié]. 890 De l'ost u Diex a poi d'amis. Il ont les frains as archons mis Et ont fait lices jusc'au roi. Li quens a fait le tref le roi 895 A mil serjans eschargaitier, Puis s'arme, et tuit si chevalier S'en vont gaitier par la riviere... Tant ont alé c'a une liue (f. 8 c)Vinrent de l'ost as mescreans. Fait li quens ki mout fu vaillans: 900 « Signor, en ceste sainte terre « Venimes nos celui requerre

890 Ms. Por ce qu'il sont si poi amis. Les deux derniers mots ont été rayés mais non remplacés. — 893 La fin du vers est probablement corrompue. — 897 Lacune après ce vers.

# L'ESCOUFLE

|              | « Ki por nos vint de vie a mort.                 |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              | « Vos savés bien c'a mout grant tort             |
| 905          | « Sont cist gloton sor lui venu.                 |
|              | « Il sont ci as loges tot nu                     |
|              | « Por reposer et por dormir:                     |
|              | « Alons les as brans estormir                    |
|              | « Et as espix fors esmolus.                      |
| 910          | « Mout lor doit estre chier vendus               |
|              | « Lor outrages et lor venue.                     |
|              | « Se cil qui se mist en la nue,                  |
|              | « Quant il monta ens es [sains] ciaus,           |
|              | « Nos veut aidier, et nuire ciaus                |
| 915          | « Ki li tolent son iretage,                      |
|              | « Bien i pueent avoir damage                     |
|              | « Et nos a tos jors los et pris.                 |
|              | « Bien sachiés qu'en tel l'ai empris,            |
|              | « Se vos ensuir me volés,                        |
| 920          | « A cest brant que j'ai çaint au lés             |
|              | « I trencherai ja mainte corde. »                |
|              | Chascuns des chevaliers s'acorde                 |
|              | A la volenté lor signeur.                        |
|              | « Sire, » font il tuit, « alons leur             |
| 925          | « El non du fil sainte Marie.                    |
|              | « Ki n'i fera chevalerie,                        |
|              | « Ja n'ait il mais en terre droit! »             |
|              | Atant s'en vont vers l'ost tot droit, $(f. 8 d)$ |
|              | Mout coi, les batailles rengies;                 |
| 9 <b>3</b> 0 | Et quant sont près a .ij. archies,               |
|              | Cil qui lor portent lor escus                    |
|              | Lor ont par les guiges rendus,                   |
|              | Et cil les ont a lor cols mis,                   |
|              | Puis escrient lor anemis:                        |
| 935          | « Traï, traï! ferés, ferés!                      |
|              | « Felon paien, n'i garirés,                      |
|              | « S'onques Diex fist riens por saint Jorge. »    |
|              | Cil.cheval espandent lor orge                    |
|              |                                                  |

| 940      | Et esrachent tos lor paissons; Par les tentes, par pavillons Les desconfisent et enchaucent. Cil se vestent et cil se chaucent |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | Et cil endossent lor clavains.                                                                                                 |        |
| •        | Cil qui armés fu daarrains                                                                                                     |        |
| 945      | Les atendi a grant meschief;                                                                                                   |        |
| <i>-</i> | Et cil ot paor de son chief                                                                                                    |        |
|          | Ki n'i ot hiaume ne ventaille.                                                                                                 |        |
|          | Mout par fu dure la bataille                                                                                                   |        |
|          | Et li cris grans as pavillons.                                                                                                 |        |
| 950      | Tex .c. s'en sont pris as arçons                                                                                               |        |
| -        | Des destriers ki mar i monterent.                                                                                              |        |
|          | Les navrés et les mors osterent;                                                                                               |        |
|          | S'acuellent ciaus ki s'enfuioient.                                                                                             |        |
|          | Li serjant enhardent et loient                                                                                                 |        |
| 955      | Prisoniers, destriers et kameus.                                                                                               |        |
|          | Il se hastent, ains qui mieus mieus,                                                                                           |        |
|          | De chacier por metre el repaire.                                                                                               |        |
|          | Ançois ke li jors lor apaire                                                                                                   | (f. g) |
|          | Se sont il tot el retor mis,                                                                                                   |        |
| 960      | Car la force a lor anemis                                                                                                      |        |
|          | Et li armé lor sont creü:                                                                                                      |        |
|          | Mais qui le conte eüst creü                                                                                                    |        |
|          | Encore durast li estors.                                                                                                       |        |
|          | Mout par en fu biax li retors                                                                                                  |        |
| 965      | Por ce qu'il orent le millor.                                                                                                  |        |
|          | Ki donques veïst lor signor                                                                                                    |        |
|          | Metre derriere entre .ij. routes!                                                                                              |        |
|          | Si bel enmaine ses gens toutes                                                                                                 |        |
|          | K'il n'i ot perte ne damage.                                                                                                   |        |
| 970      | Mout par sot bien devers sa nage                                                                                               |        |
|          | L'espiel tenir et affeutrer.                                                                                                   |        |
|          | Quant nus des Turs le cuide outrer,                                                                                            |        |

956 Ms. mieus miels. — 967 Metre, corr. estre? cf. 1058.

### L'ESCOUFLE

| 975         | Mout li a tost douné par mi. Tex est devant, s'il fust en mi, Ki n'i perdist ja nule chose. Mout est li Turs preus qui li ose Lancier son espiel ne son dart:                          |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 98 <b>o</b> | Il li lancent de mainte part Gavelos trenchans et aciers. Cil qui vont après les chargiés Reguencirent quant mestiers fu. Des bons brans ausi com d'un fu                              |          |
| 985         | Volent en haut les estinceles. Des espiex, des lances noveles I estoit grans li fouleis. De cels qu'il orent porsuis I ont mout pris et abatus:                                        |          |
| 990         | Tuit disoient c'estoit Artus Ou Gauvains qui sont revescu, Q'ainc mais de lance ne d'escu Tant de gent si bien ne s'aiderent. Cil s'en vont et cil retornerent                         | (f. 9 b) |
| 995         | Ki ne sevent quel part il chacent: Durement dient et manacent K'il lor vendront demain au jor. Li Normant n'ont pas fait sejor Ki ont fait tel chevalerie. Mout ont richement calengie |          |
| 1000        | La sainte terre o les boins brans. Li jors apert ki n'est pas grans.                                                                                                                   |          |

uant il repairent a lor gens,
Li cheval, li ors, li argens
Et li prisonier qu'il ont pris
Lor done mout honor et pris
Et li hardement qu'il fait orent:

979 aciers, corr. agiés? - 992 Corr. le premier cil en cist?

### L'ESCOUFLE

Mout sont cil dolant qui n'i orent Esté a la desconfiture. Li quens fait lues, tot a droiture, Par l'ost soner grailles et cors; Mout a vasselage en son cors 1010 Ki tant puet paine de combatre. Il fait tentes et trés abatre Et rechargier son grant karoi. Fait il as barons et au roi: « Sempres raverons la bataille. » 1015 A lui deslacier la ventaille Salent baron et duc et conte. (f. gc)Sa biautés li croist por la honte Des haus barons qui le servoient. « Diex! » font cil de l'ost qui le voient, 1020 « Quel chevalier et quel preudome! « Ainc puis le tans Cesar de Rome « Ausi bons bers ne fu veüs. « Car esgardés com ses escus 1025 « Est frais et troués et mal mis! « N'a pas trové cels ses amis « Ki si li ont frait et quassé. » Tot cil de l'ost sont amassé Por lui esgarder a merveille; Mout par avoit clere et vermeille 1030 Sos le camois la clere face. Il a prié au roi qu'il face Armer ses gens isnelement, Car il set bien certainement 1035 Que li paien vienent sor iaus, Car il sont mout dolant de ciaus Ki la nuit ont esté ocis. Lors se sont par la terre assis Ki mix mix tuit li chevalier. Ki lor veist chauces chaucier 1040 Et traire haubers des fambaus!

(f. g d)

Li plus couars devint plus baus Et prist cuer por estre hardis Por la proece et por les dis Del boin conte qui s'esbaudist. 1045 Tuit [ont] ensi fait conme il dist; Armé se sont isnelement. Monté sont tuit conmunalment; Si se partent de la riviere. 1050 Diex! tant penon, tante baniere I ot fermé a claus d'argent! Ainc mais ne vi tant bele gent. Quant li os fu en som le tertre, Li quens Richars qui en fu mestre 1055 D'atorner et d'apareillier, Il fait les chevaliers rengier Et chevauchier tot sans desroi Et fist estre les gens le roi Derriere et devant l'estandart. 1060 Li Templier furent d'autre part Ki lacent hiaumes et ventailles Et ont rengies .ii. batailles Des chevaliers si combatans, Ja tant com uns en soit vivans 1065 Ne partira de la bataille. Li quens prist de la vilenaille Et des serians des mix armés Et tant c'om les a bien esmés A .xxxm. armes portant. Cil ki savoit de guerre tant 1070 Les a rengiés entre les routes Des chevaliers qu'il avoit toutes Si bien et si bel ordenées, Et ses gens qu'il ot amenées

Mist en conroi devant tot l'ost,

1056 rengier, ms. nagier.

1075

Por ce qu'il n'i ait nul qui ost Fuir del camp tant conme il vive. Chascuns des Normans mout s'avive (f. 10)Por combatre, por soi deffendre. Ki lors veist as archons pendre 1080 Les bons brans, les misericordes! Li serjant metent doubles cordes A lor ars por ce qu'il ne faillent. Li quens lor dit, por Dieu, qu'il aillent 1085 Le pas souef, que qu'il aviegne, Et que chascuns si cois se tiegne K'il ne die .j. mot de sa bouche. Li uns des os tant l'autre aproche K'il s'entrevirent tot de plain. Mout par avoit petit de plain 0001 Entr'eus .ij. [et] de terre vuide. Li quens, qui tote met s'estuide Et son cuer por honor conquerre, Il vit covrir tote la terre 1095 De chevaus, d'escus et de gens : Il paroit estre li plus gens Des .ij. os et li plus adrois. Mout par estoit et biax et drois : S'ot le col lonc sos la ventaille; Li haubers fu de double maille, 1100 Blans et clers plus que tains d'escus. Li siens li fu au col pendus Que li avoit doné li rois: Tote la guige fu d'orfrois. 1105 Il ot .j. brant nu çaint au lés, S'ot grosse hanche et lons costés Et le pis lé et la forcele, Et sist el destrier de Chastele (f. io b)

1094 Il, corr. 1? - 1106 Ms. lonc.

| า   |   |
|-----|---|
| . ว | л |
| J   | 4 |

# L'ESCOUFLE

|      | Ki tos estoit de ier covers.              |
|------|-------------------------------------------|
| 1110 | Mout par estoit biax et apers             |
|      | Et s'ert grans et fors li destriers.      |
|      | Il s'est afichiés es estriers,            |
|      | S'estent la jambe une grant toise:        |
|      | De nule part ne li adoise                 |
| 1115 | Li piés au flanc ne au costé.             |
|      | Uns siens vallès près du costé,           |
|      | Nés fu en la terre de France,             |
|      | Li ot aporté une lance,                   |
|      | .I. penoncel ot en son mis.               |
| 1120 | Si armés et si ademis                     |
|      | Ert li quens Richars en l'angarde.        |
|      | Or soit Jesus de sa gent garde,           |
|      | Que les os sont mout aprochies.           |
|      | Il n'avoit mie .ij. archies               |
| 1125 | Entre .ij. de bois ne de plaingne.        |
|      | N'i a chevalier qui ne prengne            |
|      | Sa lance ou s'espée ne traie.             |
|      | Nus n'i a le cuer en le braie,            |
|      | Ains sont hardi conme lion.               |
| 1130 | Il n'atendent mais se tant non            |
|      | Que li quens lor die : « Pongniés! »      |
|      | Mout en i a ja d'eslongniés.              |
|      | Par devant l'ost qui Dieu ne doute        |
|      | Venoit uns Turs, tos seus, sans route,    |
| 1135 | Armés sor .j. grant destrier sor.         |
|      | Ses escus ert d'azur et d'or,             |
|      | Bendé[s] a flors de l'un a l'autre.       |
|      | Richement vint lance sor fautre (f. 10 c) |
|      | Devant les autres .j. arpent,             |
| 1140 | Et sor le destre braç li pent             |
|      | Une ma[n]ce tote de soie.                 |
|      | Jamais, en quel lieu que je soie,         |
|      | N'orrai parler d'une plus riche.          |
|      | Près del noing li ferme i afiche          |

### L'ESCOUFLE

1145 Massice d'or, a .ij. lupars.
Dedens, defors, de toutes pars
Ot flors de glai de fil d'or faites,
Et s'ot letres entor portraites
D'uns chevels si fins et [si] sors:

Tot pert estre .j., chevels et ors,
Et de biauté et de color
Et en la letre et en la flor.
Tel l'ot faite de chief en chief
Cele qui ot le plus biau chief,

N'avoit mie la face perse,
Ains ert bele et de gent ator.
Ce dient les letres d'entor
Qu'ele ot faites por son ami.

Ne li ot pas doné demi
Son cuer, mais tot, la pros, la france.
Bien doit avoir lonc de la hance
Le cuer cil qui tel mance porte.
L'amors s'amie li enorte

En son la lance estoit burnis

Li fers trenchans et amorés,

Et dist jamais n'iert honerés

S'anchois que li doi ost ajostent,

S'il et aucuns des Frans ne jostent Entre les .ij. os por s'amie. Li quens Richars ne prisa mie Son orguel et son vasselage, Ains tenoit mout a grant damage

Tos seus l'escu prist et si tost
Ce paroit estre une merveille.
Li quens s'atorne et apareille

1155 Grande initiale dans le ms.

Por avoir la premiere jouste, 1180 Et ses vallès les lui s'ajouste Ki li met en la main la lance. Il ist fors des rens, si s'avance Vers le paien qu'il n'aime goute. Il a l'escu bouté del coute 1185 Et l'enarme li saut el poing. Li paiens l'aperciut de lo[i]ng K'il a por joster l'escu pris; Bien cuide avoir le jor le pris, Se Mahon le grace l'en doune. Le cheval point et esperoune 1190 Vers le conte et li quens vers lui. Tant ont esperoné andui Que li uns d'aus a l'autre assamble. Li paiens le fiert, ce me samble, Haut en l'escu parmi le pis. 1195 Tos li fers est outre saillis A tot une toise de fust. Se Diex et s'aide ne fust, Bien li petist avoir fait plaie. 1200 Tote la lance froisse et plaie Si qu'en l'escu remest li trous. Li quens li repaie a estrous Ce qu'il li doit, tot a droiture : Si le fiert sor la targe dure Que tot vole outre et fust et fers : 1205 Nel pot garandir li haubers Ki mout estoit blans et trellis. Trés parmi tot le gros del pis Li fait le fer el cors baignier. Por mix son poindre aparfongier, 1210 Si durement boute et empaint Que tote la lance li paint

(f. II)

1186 l', corr. s'?

Ou sanc vermel dusk' au penon: Maugré le daarrain arçon Ki tos defroisse et escantele. 1215 Li fait faire torneboiele Parmi la crupe du cheval. Oue que li Turs chaï aval. Tos li os as paiens desroute Por le secorre, et une route 1220 Des Normans repoint por le prendre. Li quens ne velt al cheval tendre, Ancois lor cort vistement seure. Li paien vinrent jusque seure Celui qui jut a terre mors, 1225 Et li Normant a grans effors Les recoivent as fers des lances. Ainc n'i ot autres deffiances.

(f. II b)

ui lors velst poindre les Frans! 1230 Li quens, qui fu hardis et frans, Lor cort seure, le grant branc trait. N'a soing de mire ne d'entrait Cui il consiut sor la ventaille; Quanqu'il consiut tot caupe et taille, 1235 Et fer et fust et char et os. Nus des paiens n'estoit si os K'il arrestast enmi la route. La premiere bataille toute A desconfite et desfouchie; Devant sa gent, plus d'une archie, 1240 Va prendre au frain le roi de Mosse. Ses gens, qui doutent la rescousse, Brochent après et esperonent : Des grans cols qu'il fierent et donent

1222 velt, ms. valt. — 1226 Ms. Normans.

Faussent hauberc et froissent hiaumé: 1245 Maugré tos ceus de son roiaume L'enmaine a l'estandart tot pris Li quens qui ot le jor le pris Et le los de chevalerie. 1250 Li Franc et li rois de Surie L'en esgardent mout et honeurent. Por la grant joie qu'il en eurent Poignent, si se sont arrouté. Tant que les lances ont esté A brisier et li fort espié, 1255 Ne trovast on de terre .j. pié Ou il n'eüst Turc abatu. Par fine force et par vertu (f. II c)S'en vont li vif parmi les mors. 1260 Par le grant sens et par l'effors Et par la proece le conte I ont cel jor li Franc par conte Tex .vijxx. Turs que mors que pris; Cil qui estoit de plus bas pris 1265 Estoit princes ou amiraus. Cel jor en ot mout le noaus Mahons, lor diex, et Tervagans, Qu' ainc mais ne fu [si] fais lagans Veüs de tex chiens .j. seul jor. Les ames ne font pas sejor, 1270 Ançois s'en vont droit en infer. Diex! tant troncon o tot le fer I ot le jor en sanc baignié Et tant bon destrier gaaignié! Dont li signor sont abatu. 1275 Tot li larris et li erbu Sont arengié des abatus. Se li vespres ne fust venus

<sup>1276</sup> erbu, ms. ertu.

Et la nuis qui le jor lor amble. 1280 Jamais li paien, ce me samble, N'asamblaissent a nos François. Neporquant s'en ont il ançois Tant ocis, ains que li jors faille, Oue onques Rollans en bataille 1285 De Renchevax tant n'en ocist. Ne tot cil qui Charlles ocist Por l'arriere garde avec lui. Li estors remest et li hui (f. II d)Por la nuit qui lor sor main. Nus des nos n'en vint vuide main: 1290 Qui vousist prisons ne chevax, Par ces larris et par ces vax En vont plus de mil estraier. Cil qui n'ot ronci ou destrier Le pot et bon et bel avoir; 1295 Se li plus povres n'ot avoir, Il en ot a mout grant plenté. Tot chargié s'en vont arrouté Vers lor loges sor la riviere. Tote la nuis passa entiere 1300 Ains que li os fust herbergié. En aniax, en buies, en gié, Misent lor prisons cil kis orent: Et Normant nesun mort n'en orent 1305 Ne navré. S'en fui la nuit. Por ce que je criem qu'il anuit Et que j'en mençoigne ne chiée, N'os je dire en quel chevauchi[é]e N'en quel ost li Franc s'en alerent, 1310 Puis d'ilueques se remuerent.

<sup>1286</sup> Corr. cui Ch. tramist? — 1289 Corr. qui sort aparmain? — 1296 n'ot, corr. vot? — 1306 je, ms. ne.

e voel c'on m'en prengne a mençoigne, Mais tant vos di je sans aloigne, Mout fist li quens bien en la terre : Il destruist si les Turs par guerre, 1315 Que par son sens que par s'aiue, K'il lor fist doner bone triue A .iij. ans; ne n'en doutés mie K'il plus de jornée et demie (f. 12)Ne g[a]aignast la marce en la, Qu'ele ert quant il i vint de la. 1320 Mout i fist bien en poi de tens. Après la triue ot tel porpens Qu'il les semont qu'il s'en retort A ses amis et qu'il s'atort 1325 Por repairier en sa conté. N'avroie a piece tot conté: Il prent congié au patriarche Et au roi et a son barnage Et as Templiers et as barons. Et quant il ot ses orisons 1330 Fait au Sepulcre et congié pris, Por sa hautece et por son pris Li rois et la gent qui le voient, Tuit cil et celes le convoient, 1335 Sont dolant de ce qu'il s'en va. Li don que li rois li dona Valent plus de mil mars d'argent. Il n'a chevalier ne serjant Cui li rois n'ait joiaus donés, Et si les a tant honerés 1340 K'il s'en departent em plorant. « Dous amis, » fait li rois, « comment

1312 aloigne, ms. alange. — 1315 Ms. aieue. — 1319 Ms. de la. — 1320 Qu'ele, ms. Cele. — 1334 Corr. quil c.?

|      | « Me portai je de vos partir:        |           |
|------|--------------------------------------|-----------|
|      | « Diex devroit bien la mer partir    |           |
| 1345 | « Por vos retenir en sa terre.       |           |
| •    | « Encore eust il a conquerre,        |           |
|      | « Se ne fuissiés, mainte cité. »     |           |
|      | Quant il orent grant piece esté      | (f. 12 b) |
|      | Li uns entre les bras a l'autre,     | ,         |
| 135o | Il s'entrebaisent, et li autre       |           |
|      | S'en departent a mout grans cris.    |           |
|      | Li rois s'en retorne maris           |           |
|      | Et li boins quens s'en vait plorant. |           |
|      | Vienent a la mer maintenant,         |           |
| 1355 | S'entrent es vaissiax et es nés.     |           |
|      | Il ont en haut levé lor trés         |           |
|      | Et li vens est ferus es voiles.      |           |
|      | Nagent et siglent as estoiles        |           |
|      | Tant qu'arivé sont a Brandis,        |           |
| 136o | Si home ont par la vile pris         |           |
|      | Les bons ostex et la viande.         |           |
|      | La nuit a tot quanqu'il demande,     |           |
|      | Tant c'on parla d'aler couchier.     |           |
|      | Au matinet por chevauchier           |           |
| 1365 | S'atorne li quens et si home;        |           |
|      | Tot droit le grant chemin de Rome    |           |
|      | S'en vont a petites jornées:         |           |
|      | Que par gistes, que par jornées,     |           |
|      | S'en son venu a Bonivent.            |           |
| 1370 | L'empereres novelement               |           |
|      | I ert venus por sejorner.            |           |
|      | Li quens a fait sa gent aler         |           |
|      | En la cité por prendre ostex:        |           |
|      | Pris les ont bons et biax et tex     |           |
| 1375 | Com en la vile millors n'ot.         |           |
|      | Et quant l'emperere le sot,          |           |
|      | Il fait les gens as ostex prendre,   |           |
|      | Car, por .v c. mars a despendre,     | (f. 12 c) |

Ne vousist il que li preudom 1380 Eüst ostel, se le sien non.

cort fait mener les somiers; As serjans qui ont les mestiers Font servir a l'ostel le conte Fait baillier, sans nombre et sans conte, 1385 A chascun quanque li covint. Liés est del conte qu'il i vint Ki tans biens a fais outre mer. Fait il: « J'en doi mout Dieu amer « De l'onor qu'il faite m'en a. » Ses compaignons quanqu'il en a 1390 Envoie encontre a mout grant joie; N'i a .j. seul qui ne se joie A l'encontre del haut prodome. De par l'empereor de Romme Salué l'ont mout liement; 1395 Et li mande mout hautement Que bien puist il estre venus. Li boins quens lor rent lor salus Bien et bel, qui estoit mout sages. Liement vient o les messages 1400 Et ses gens dusqu'en la cité. Que ke cil ont encontre esté, L'emperere par gentillece Fist faire une grande largece, Qu'il fist portendre son palais, 1405 C'on peüst faire grant eslais, Je cuit, entre les .ij. pignons. De dras roés, de siglatons (f. 12 d)Estoit bordés et portendus. Atant est li quens descendus 1410

1383 Font corr. Pour ou De? — 1387 Ms. fait. — 1408 De, ms. De.

Au perron o tot sa maisnie.

L'empereis qui en est lie Li vait encontre et l'emperere :

S'il fust ou ses fix ou ses frere, Se li fist on assés d'ounor. 1415 La dame, après l'empereor, L'acole et baise o bele chiere. Fait li quens : « Douce dame chiere, « Grans mercis de vo bel samblant. » L'emperere s'en monte atant 1420 Le degré qui n'est pas a vis, Et li quens et l'empereris S'en vont dalés lui coste a coste. Ki tel ostesse a et tel oste Il ne doit pas estre hontex, 1425 K'ainc mais ne fu uns tex ostex A prince n'a duc ne a conte. .xv. jors sejorna par conte. Li quens et ses gens ou palais. Ne m'en blasmés pas se jo lais 1430 A raconter la grant richece Et la plenté et la largece Des viandes et des bons vins, K'ainc, puis que li sages Mellins Fu mors, nus hom tant n'en dona.

(f. 13)

Savés ke mout enbelissoit 1440 La feste et l'onor et l'afaire, Que l'emperere li fist faire De jor en jor presens divers, Non pas de saie a .ij. envers,

Li quens tant povre garçon n'a Qui n'ait a cort quanqu'il devise. On fait lor signor a devise

Quanc'on cuide que bon li soit.

1435

1420 Sic; on pourrait corriger L'empereres en. - 1440 ke, ms. ki. Corr. Saciés au lieu de Savés?

1470

| 1445 | Mais d'or, de pieres, de samis, |
|------|---------------------------------|
|      | De dras de soie estraelis       |
|      | Ou de destriers o grant deduit; |
|      | Ostoirs de .vij. mues ou .viij. |
|      | Li dona, qu'il en a assés.      |

Ne li fu pas encore assés,
S'il ne fuissent adès ensamble.
Puis la quinsaine, ce me samble,
S'est atornés por chevauchier
Li quens cui mout ot tenu chier

1455 L'empereris et l'emperere.

Ainc mais par nul home de mere

Ne fu nus quens si honerés.

Quant ses harnas fu atornés, Il prent a la dame congié:

460 « Dame, » fait il, « ja m'en vois gié
« Conme li vostre chevaliers.
« Grans mercis quant si volentiers

« M'avés honeré et veü. » S'il ot de ses joiaus eü,

1465 Encore en ot il au partir.
El ne le lait de li partir,
Ains vait o lui dusc'au degré.

O son congié, o son bon gré,

S'en part et tuit și compaignon; Et si serjant et si garçon (f. 13 b)

Se sont pieça mis a la voie, Et l'emperere les convoie Dusqu'a[s] chans por plus honerer.

Il porroit ja trop demorer,
1475 S'il ne li dist et fait savoir

La besoigne qu'il a d'avoir Sa grant ale et son secors.

Lés lui s'acoste par amors;

1451 Ms. assamble. — 1463 veu, corr. peu?

Sel prent par la resne de soie,
Parmi uns blés ou uns hom soie
S'en vont travers chans ambedui.
Lors li conmence son anui
A raconter et sa grant ire:
Comme il vint primes a l'empire,
1485 Comme il mist ses sers de desus,

Comme il mist ses sers de desus Comme il ot maté et confus Contes, haus barons et chasés. Fait il : « Or est si revelés

« Li grans org[u]els de ma servaille

1490 « Que je n'iere tex que je aille

« De vile a autre sans conduit. « Il ont mes forès, mon deduit,

« Mes chastiax, mes riches cités;

« Et cil que j'ai por eus matés

" M'ont laissié tot si a .j. fais

Que honis soit princes qui laist
Por ses vilains ses gentix homes.

« Li besoins que j'ai de preudomes (f. 13 c)

« Me ramentoit ma vilounie.

1500 Maleurés qui prent et lie

Les siens et met de haut en bas!

« Mi serf m'ont destruit et fait las,

« Por ce qu'il n'est qui me seceure. » L'emperere souspire et pleure.

out fait samblant d'ome dolent.

« Buens quens, » fait il, « si faitement

« M'est avenu com je vos di.

« Or vos requier je mout et pri,

« S'onques pitié ne gentelisse

1510 « Ot en vos ne point de franchise,

1487 Comtes, ms. Conme. — 1495 fais, ms. fait. — 1500 Ms. Maleurtés.

« Que m'en perçoive a cest besoing. » Totes ses gens sont ja si loing Qu'il n'entendent for[s] a aler. Ce que li quens le voit plorer 1515 Li atenrie mout son cuer Et qu'il set qu'il a jeté puer Por lui son avoir a waspail. En son cuer dist : « Se je li fail, « Mout a mal emploié l'onor 1520 « K'il ma faite, qu'en grant dolor « L'on mis si serf par lor outrage. « Ne puis faire millor voiage « Avec mon cors n'aveques m'ame, « Se ie s'ounor et son roiame 1525 « Li puis aidier a reconquerre. « L'onor qu'il m'a fait' en sa terre « Li doi je bien merir et rendre. « Je n'i doi pas targier n'atendre (f. 13d)« Puis que je voi son grant besoing. 1530 « Se je m'en vois et je m'esloing, « Trop me targera mes afaires. « Por ce qu'il est si debonaires « L'ont li mal serf si mal bailli. « Je remanrai aveques lui 1535 « .I. an ou .ij. ou espoir plus, « Ançois qu'il n'en viegne au desus « De la grant honte et del tort fait « Que li malvais serf li ont fait. » Tot ce pense, mais mot ne sone, 1540 Et l'empereres l'arraisone, Se li dit : « Bons quens, porroit estre « Oue remansissiés sire et mestre « Et de ma terre et de m'onor. - Sire, » fait il, « por vostre amor 1545 « Remanrai je en vo servise;

« Et sachiés qu'en tele l'ai prise

« Que je jamais n'irai en France

- « Dusque j'aie aidié la venjance « A prendre des sers traitors « Et que lor terre et lor honors 1550 « Resera tote en vo demaine. » L'emperere grant joie maine Quant il ot la riche parole; Par amors le baise et acole ı 555 Et si pense que buer a dit. Onques n'i quist point de respit, N'onques d'iluec ne se remurent. (f. 14)Voiant tos ciaus qui o lui furent, En fist de s'onor connestable. Ceste chose fu veritable, 156o Cele amors et cele aliance. Outre les mons envoie en France Li quens les bons chevaliers querre; Ne veut pas maintenir la guerre 1565 Par les vilains ne par communes. Totes les choses fait communes As plus haus princes du païs: Il les fait si tos ses amis, Que par biaus dons que par franchise, Que chascuns iert a son servise, 1570 Cors et avoir et quanqu'il a. Sor ceus cui l'empereres a Guerre mortel et mal talent Vait en ost plus seurement 1575 Quant il a les cuers des barons. C'est par son sens et par ses dons, Par l'onor qu'il lor fait et porte.
  - 1547 Ms. Franche. 1572 cui, ms. qui. 1577 Ms. Car l'onors.

Forteresce ne mur ne porte Ne puet garir devant ses gens.

Plus esploitast il a .v. cens

1580

(f 14b)

Chevaliers c'uns autres a mil. Par son cors tot seul cuidast il Tote une ost estormir ensamble; C'est cil qui as premiers assamble Et as dearrains se desarme. 1585 Quant il voit chevalier sans arme Et sans cheval et sans harnès, Il li fait doner bon et frès: Se le retient de sa maisnie. 1590 En tel home est bien emploïe L'ounors que Diex li veut doner. Mout par savoit bien hounerer Et metre en avant son ami. Ne fu pas plus d'an et demi El service l'empereor. 1595 En si poi li a il s'ounor Tote rendue et aquitée, Et cil l'ont mout chier acatée Ki le sien ont saisi a tort. 1600 Mout est cil liés qui li estort Sauve sa vie ou sauf .j. membre; Ne bée pas a ciaus raiembre Qu'il peut ataindre ne consurre, Car cil qui fust bouchiers ou surre S'ert fais chastelains par richece. 1605 Mout fait a prisier la proece De celui quis a desconfis. Nus d'aus n'estoit seurs ne fis, Tant fust en haute forterece. 1610 Quant il sevent que cil s'adrece Vers aus qui l'ost maine et conduit, Il s'en issent a mie nuit, Si s'enfuient fors du païs.

1591 que, ms. quant. — 1599 ont, ms. orent. — 1604 fust, corr. fu? — 1607 quis, ms. quil.

| 1615  | Tant a fait li quens qu'il ra mis<br>L'empereor en sa hautece. |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1013  | « Biax dous sire, » fait il, « en'est ce                       |
|       | « Ore raisons que je m'en aille?                               |
|       | « Vés l'orguel de vo vilenaille (f. 14c)                       |
|       | « Desconfit et mis a nient.                                    |
| 1620  | « Or sachiés bien certainement                                 |
| 1020  | . 01 04011101 01111111111111111111111111                       |
|       | « Que mout béent a moi veoir                                   |
|       | « Mes gens qui me quident avoir                                |
|       | « Perdu, quant je lor demor tant.                              |
|       | « Or si vos pri d'ore en avant,                                |
| 1625  | « Por Dieu, que que de moi avieg[n]e                           |
|       | « Que jamais a vo cort ne viegne                               |
|       | « Nus sers por estre vos baillius.                             |
|       | « Car haus hom est honis et vix.,                              |
|       | « Qui de soi fait nul vilain mestre.                           |
| 163o  | « Vilain! et conment porroit estre                             |
|       | « Que vilains fust gentix ne frans?                            |
|       | « Riches hom doit estre tous tans                              |
|       | « Humles et dous, et ses consaus                               |
|       | « Li doit adès garder son miaus,                               |
| 1635  | « Et faire droiture et justise                                 |
|       | « A cascun. Ce que je devise                                   |
|       | « Ne valt riens s'or ne faites plus.                           |
|       | « Metés vos haus homes desus;                                  |
|       | « Si les amés et tenés chiers:                                 |
| 1640  | « Por avoir paor de lor chiers                                 |
| •     | « Ne vos faudront, s'ensi le faites.                           |
|       | « Se besoins vos vient en souhaites,                           |
|       | « Il aideront a amender                                        |
|       | « Les bas consaus, et amender                                  |
| 1645  | « Les conmunes et les vilains.                                 |
| - 545 | « Se grans avoirs vos vient as mains.                          |
|       | D                                                              |

<sup>1639-40</sup> Ces deux vers sont intervertis dans le ms. — 1644 Les, ms. Li; — amender, corr. a mander?

|      | « S'en departés as gentix homes.<br>« Cil porteront por vos les sommes<br>« Es batailles et es estors. | (f. 14 d) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1650 | « Cil assaudront por vos as tors                                                                       |           |
|      | « Et metront le feu en l'atrait. »                                                                     |           |
|      | Que que li quens Richars retrait                                                                       |           |
|      | Ce que cascuns haus hom doit faire,                                                                    |           |
|      | Se sire ne se puet plus taire,                                                                         |           |
| 1655 | Ançois li rescoust sa parole                                                                           |           |
|      | Et se li dist, que k'il l'acole:                                                                       |           |
|      | « C'est bien a faire quan que j'oi;                                                                    |           |
|      | « Diex me criet les iex dont vos voi,                                                                  |           |
|      | « S'ensi nel faç com vos le dites.                                                                     |           |
| 166o | « Mais trop seroient or petites                                                                        |           |
|      | « Nos amors se vos me laissiés.                                                                        |           |
|      | « Je sui par vos plus essauciés                                                                        |           |
|      | « Que par tos ceus de mon empire.                                                                      |           |
|      | « Certes, mout en seroit ja pire                                                                       |           |
| 1665 | « Ma cors se je vos en laissoie                                                                        |           |
|      | « Aler: jamais, jor que je soie                                                                        |           |
|      | « Vis, ne serai .j. jor sans vos;                                                                      |           |
|      | « Ains sera ma terre entre nos                                                                         |           |
|      | « Autresi vostre conme moie.                                                                           |           |
| 670  | « Et bien sache ki c'onques l'oie                                                                      |           |
| ,    | « Que je vos donrai feme et terre,                                                                     |           |
|      | « La plus bele qu'il estuist querre. »                                                                 |           |
|      | • •                                                                                                    |           |
|      |                                                                                                        |           |

I i quens a la parole ote
Que l'emperere ne velt mie
K'il s'en voist, ains velt qu'il remaingne,
Ne jamais, por rien qui aviengne,
Ne l'en laira, ce dit, aler,
Et qu'il li velt terre douner (f. 15)

\*662 par, ms. por. — 1672 Il doit manquer ici quelques vers; cf. v. 1681 la riche dame.

Plus qu'il n'en a en sa conté; 1680 Et ce qu'il li a creanté Qu'il li donra la riche dame Et qu'il n'a si bele ou roiame, Li fait otroiier et voloir. « Sire », fait il, « le remanoir 1685 « Ferai donques, dès k'il vos plaist. » - Sachiés, je ne voel pas qu'en laist « En noncaloir ceste promesse, » Fait l'empereris, la barnesse; « Je lo bien que ce soit par tans. » Ele l'enbrace par les flans 1690 De joie por ce qu'il remaint. L'emperere et de sa gent maint Sont mout [lié] de sa remanance Et se li dist tot a fiance 1695 K'il l'avra par tans bele et jenvre. Lendemain envoia a Genvre General A la dame qu'el s'aparaut: Se li mande por voir qu'il viaut Que li quens Richars l'ait a fame. Li mès s'en vait, vient a la dame, 1700 Se li a dit ce c'on li mande. Grant joie a quant cil le demande Dont ele oî tos les biens dire. L'emperere par son empire Fist savoir le terme et le jor 1705 Que si prince et si contor Viegnent tot a cest mariage. Li jors vint : ès vos le barnage (f. 15 b)Tot assamble en mains de .viij. jors. 1710 On fist as noces beter ors Et vers et a chiens et a viautres. Tant i ot daintiés d'uns et d'autres,

1685 donques, ms. dont.

Richeces et biax garnimens. Tos li deduis estoit laiens; N'ainc la ou rois Mars prist Yseut 1715 N'ot tant de joie com la eut Ou li quens Richars prist sa feme. Poi i ot barons el roiaume Qui ne li venist faire honor Ou par richece ou par cremor. 1720 Cascuns jor i ot feme ou fille La ou l'espousée s'abille Et dames de pluisors païs; Mais tot ausi conme la lis Vaint de biauté mainte autre flor, 1725 Ausi fait ceste de coulor Et de biauté toutes les autres. Li pavemens fu d'alebastres De la chambre ou les dames sont. 1730 Il n'est estrumens qui n'i sont Quant on les amaine au moustier, Symphonies, rotes, sautier, Harpes, fleuhutes et vieles. Ainc de dames ne de puceles 1735 Si grans plentés ne fu veue. Cel jor ont tant d'amor eue C'onques mais .ij. gens tant n'en orent. L'emperere et tuit les honorent; Et la gentix empereris La nuit les maine an .ij. as lis 1740 Et .j. evesque qui l'en saigne, Ki fait bel kanques li enseigne, Il les encensse et beneist.

Bien puet dire qui ces veist

<sup>1724</sup> la, corr. li? — 1728 Ms. fu de la biautes. — 1738 empereres.

1745 K'ainc ne vit si bel ne si gent Ne si blans de dras ne de gent.

> Cele nuit sont couchié ensamble, Si com raisons et lois assamble Les gens cele premiere nuit

Si com il son afaire dut,
S'i joua tant qu'ele conçut
I. fil qui puis fu emperere.
Tant le porta sa bone mere
Que li termes de la naissance

Fu venus et que la semance De ses biax flans chaï sor terre. Quant il fu nés, on fist lués querre Les parins et l'oile et le cresme

1760 Et .j. evesque qui baptesme...
Grant joie ot a l'enfant lever.
Li parin l'ont fait apeler,
Je cuit, Guilliaume en droit bautesme.

Or oiés que cel jor me[e]sme
1765 Ajut ausi l'empereris
D'une fille qui Aelis

Fu apelée en bautestire. Mout en fu liés quant l'oi dire L'emperere et s'en fist grant joie.

mperere et s'en fist grant joie. (f. 15 d)

1770 Ne cuidiés pas que mains s'esjoie Li quens Richars de son bel fil. En piors dras que de chainsil Nel daignoit couchier la norrice. A .j. castel près de Venice

1745 Mieux vaudrait biax ... gens, se rapportant à lis (v. 1740). mais gent ou gens, au v. suivant, reste obscur. — 1750 Vers omis. — 1760 La phrase est incomplète. Il est probable que deux vers ont été omis. — 1765 empcrerreis.

| 5 |   |  |
|---|---|--|
| J | 4 |  |
|   |   |  |

| 1775 | Estoit la contesse acouchie.        |            |
|------|-------------------------------------|------------|
|      | Bien fu enbordée et jonchie         |            |
|      | La chambre ou ele jut la dame.      |            |
|      | En tote la terre n'ot feme          |            |
|      | A haut baron ki nient vaille,       |            |
| 1780 | Ne pucele, qui or n'i aille         |            |
| •    | Veoir la contesse et l'enfant.      |            |
|      | Jamais ne quit que feme enfant      |            |
|      | Si bel enfant, et bien puet estre;  |            |
|      | Et de tot ce k'on puet biax estre   |            |
| 1785 | Ot mis en lui assés nature ;        |            |
| •    | Mais en si jovene creature          |            |
|      | Ne se puet la biautés estendre.     |            |
|      | .III. norrices ont fait entendre    |            |
|      | A lui norrir, qui ne font el,       |            |
| 1790 | Et se sont dames de l'ostel:        |            |
| ,,   | L'une l'alaite de son lait,         |            |
|      | L'autre ne sueffre ne ne lait       |            |
|      | Ki face son berc s'ele non,         |            |
|      | L'autre le porte par maison,        |            |
| 1795 | Si le couche et si le baigne        |            |
| ,,   | Quant ele veut et ele daigne        |            |
|      | Soffrir, sans crier et sans braire. |            |
|      | Quanque norrices doivent faire      |            |
|      | Li font bel et soef et bien.        | (f. 16)    |
| 1800 | Tant l'ont norri k'il avoit bien,   | ( <b>)</b> |
|      | Si com li contes dist, .iij. ans.   |            |
|      | Et quant il fu raisons et tans      |            |
|      | C'on le dut sevrer, on le soivre.   |            |
|      | A mout grant anui s'en dessoivre    |            |
| 1805 | La norrice qui l'alaitoit.          |            |
|      | Cascuns des chevaliers estoit       |            |
|      | Garis quil pooit comporter.         |            |

1784 Et, corr. Que ou Car? — 1796 Corr. et il le d.? — 1798 Quanques.

Il savoit ja si bel porter Ses bras as cols des chevaliers; 1810 As serians et as escuiers Devenoit baus et enraisniés. Mout par en est joians et liés Li bons quens et sa bone mere. De sa teste qui si blonde ere 1815 Resambloit il .j. angelot. Quant l'empereres dire l'ot Que il est si preus et si sages, Il a mandé par .ij. messages La comtesse qu'el li envoit 1820 Par la grant foi que li devoit. Li quens se sire aussi li mande Que l'empereris li conmande Que li envoit, ne le laist mie Li message, de ce lor prie, 1825 S'en vont monter a lor ostel; Montent, si s'en vont, n'i ot el, Et chevauchent par mout grant rage Dusque la ou ert a estage La feme le conte Richart. (f. 16b)1830 Il vindrent au chastel si tart K'il estoit ja tans de mangier. La contesse ert en .j. vergier O son fil et o ses puceles. Atant es ciaus qui les noveles . 1835 Li aportent de par le conte. Li uns des messagiers li conte Ce c'on li conmanda a dire: « Dame, l'emperere me sire « Conme sa boine chiere amie 1840 « Vos salue, et si vos prie,

1824 Ms. messages. - 1826 Ms. ot tel.

« Et l'empereris ensement

```
« Le vos prie mout doucement,
        « Que vos lor envoiés Guilliaume.
        « Desor tos ciaus de son roiaume
1845
        « Le velt amer et tenir chier. »
        Quant la dame ot le messagier,
         Mout l'en est bel, et si l'en poise,
        Car c'est la riens qui plus l'envoise,
         Sa grans biautés et ses samblans,
1850
        Et ce que a tos est plaisans
        Li enfance de Guillemot
        Et ce que sa mere l'amot.
        Et ki mout ert cortoise et sage,
         Belement respont au message:
1855
        « Biax amis, » fait ele, « biau frere,
         « Puisque me sire l'emperere
         « Le velt avoir, jel voel mout bien :
         « Mais je l'aim plus que nule rien.
         « K'il n'est riens plus bele de lui.
                                                 (f. 16 c)
         « Mautalens, corous ne anui
1860
         « Ne puis avoir tant que jel voie :
         « C'est m'esperance, c'est ma joie,
         « C'est mes jouiaus, c'est mes soulas. »
         Ele li tent andeus ses bras,
1865
         Et li enfes a li acort.
         « Biax fix, quant vos serés a cort.
         « Mout en sera joieuse et lie
         « L'empereris et sa maisnie. »
         La face li baise et la bouce.
1870
         L'ore et li tans vient et aproce
         C'on dut souper: on met la table.
         La feme au gentil connestable
         Ses chevaliers mande et fait querre:
         Ne voisent a tornoi n'a guerre,
```

1849 Sa, ms. La. — 1853 Et, corr. El? — 1863 et 1864 sont intervertis dans le ms. — 1867 Ms. serai.

1875 K'il remainent por li servir.

E[l] le set mout bien deservir

La gentix dame debonnaire

A cascun done reube vaire

As festes anveus, qui que faille.

1880 Ele fist a une touaille

Lés li les messagiers seoir.

Mout orent a mangier le soir Et bons vins, et noviax et viés, Tant que cascuns en fu tos liés;

1885 Puis parla on d'aler couchier.

La riens que la dame ot plus chier
Fist lés li couchier en son lit.

Mout perdera de son delit
Quant li enfes en iert alés.

(f. 16 d)

1890 Au matin, quant il fu levés,
Ele fait atorner la voie.
.V. damoisiax o lui envoie
Sor bons chevax, estre son mestre;
Sans celui ne pooit il estre,

1895 K'il l'entroduit et si l'aprent.

La mere entre ses bras le prent,
Si l'estraint et acole et baise.
Por ce qu'il siece plus a aise
Li fait ele en sa sele metre

1900 A tel qui s'en set entremetre
.I. oreillier de plume mole.
Que qu'ele le baise et acole
L'iave del cuer li sort del vis.
Ele meïsme l'a assis

1905 Sor la sele mout belement.

Mout par envoie bel present

La gentix contesse a la cort.

Grant duel i a ains qu'il s'en tort

Des chevaliers et des puceles;

1910 En plorant dient cil et celes:

« A Dieu, Guillaume, a Dieu, biau mestre, « A Dieu! » Tuit lors issent de l'estre, Et li serjant quil vindrent querre. Les remanans prent et si serre

1915 Pitiés qu'il ne pueent parler.

La dame fu près de pasmer,

Mais ce li fait auques de bien

K'il avra honor et grant bien,

S'il est a cort avoec son pere,

(f. 17)

Et si set bien que l'emperere
Et la roîne en seront lié.
S'ont tant par ostex chevauchié
K'en poi de tans vinrent a cort.
A lor descendre mout acort

1925 De vassax ki sont par la sale,
Et l'empereres i avale
Lués droit k'il en seut les noveles.
Bele Aelis et ses puceles
S'en vont jouant a sa venue;

1930 De par sa mere le salue,
Que ses maistres li ot apris.
La dame l'a baisié et pris
Par la main et puis Aelis.
Sa robe estoit d'uns dras partis

1935 Dont la colors estoit rosine,
Mais cele estoit si enterine
Qu'il ot el pumel de la face
Qu'ele vaint celi et efface
De la robe qu'il ot vestue.

1940 De la honte qu'il a eue
Li encolorist la color.
Nus ne set choisir le meillor

1913 Corr. Li s. qui le v.? On pourrait aussi, sans toucher au v. 1913, ponctuer le v. 1912: A Dieu tuit! v Lors is[t] s'en d. e. — 1921 Ms. seroit. — 1931 Corr. sa, maistre cf. v. 1987. — 1942 meillor, ms. menor.

De Guilliaume ne d'Aelis. Qui les eüst par tot eslis Ne trovast il .ij. si pareus 1945 De vis ne de bouche ne d'ex. Il samblent estre et suer et frere. El grant palais ou l'emperere Est et li quens et sa maisnie (f. 17 b)L'en mena la dame et s'amie 1950 Par grant chierté le damoisel. Ainc mais ne si preu ne si bel Ne vit nus hom venir a cort: Meismes li peres i cort; De baisier ne se pot tenir, 1955 Que que l'en deüst avenir, Que nel baisast, et l'emperere. Diex! s'or seüst sa boine mere Conme il est bien a cort venus. Li anui qu'ele en a eus 1960 L'en peussent mout bien laissier. On enmaine l'enfant mangier En la chambre a la damoisele. Mout l'en croist li cuers et oisele De çou qu'ele a tel compaignon. 1965 Li sire et la dame par non Ont rouvé qu'il soient ensamble; Ne voelent mais c'on les dessamble Ne por boivre ne por mangier, Ains velt c'on face sans dangier 1970 Ausi por lui conme por li; Ceste chose lor abeli.

> Or sont li dui enfant a aise; Il n'est riens qui as gens tant plaise

1947 Le ms. met une grande initiale à ce vers. — 1950 L'en, corr. La? — 1955 Corrompu? cf. 1957. — 1973 Ms. e. mout a a.

Com ce qu'il o[n]t si grant biauté. 1975 Bien ont .iij. ans ensamble esté C'onques entr'aus n'ot mautalent : Il s'entrevoient boinement Si qu'il sont andui a cascun... (f. 17 c)Cil qui a ans .ij. ne puet plus 1980 Faire sa volenté entiere, Car amors ki decoit maniere Les a ans .ij. en tel point mis Oue cist nons lor plaist ia « amis »: Dous nons est d'ami et d'amie. 1985 La damoisele ne laist mie Por sa maistre ne por sa mere Que ne l'apiaut ami ou frere, Frere por couvrir l'autre non. Si que tot cil de la maison 1990 I notent plus chierté qu'amor: Mais qui son vis et sa color. Et si esgardast ses biax ex. C'est la riens par k'il seüst miex Li quex des nons li fust plus dols, 1995 C'un faus souspirs et .j. se[n]glous La prent enmi le non d'ami: Et li oel li sont près demi Apetisié de fine angoisse. Il n'est riens qui vers amor puisse 2000 Bareter ensi longement: Li celers ne li valt noient, Car lor regart sont tot commun. Andui ont il robe tot d'un Ou il n'a graine ne bresil, 2005

1979 Ce vers rime mal avec le suivant et le sens ne se suit pas. Il manque sans doute deux vers ou plus après celui-ci. — 1992 qui, ms. que. — 1996 faus, corr. fains?

K'il sont de soie et de chainsil,

D'emperiaus et de samis. Del damoisel et d'Aelis Estoit mout bele l'assamblée, (f. 17 d)Car se nature eüst emblée 2010 La grant biauté que lor dona, Si desist on que lor en a Assés doné por une fois. Cil est trop biax et trop adrois, Et Aelis gente et alise. 2015 En ans .ij. ot tant gentelisse Com en .ij. gens peüst plus estre. Li damoisiax avoit .j. mestre Ki li aprent de l'escremie; Por combatre nel fait il mie, 2020 Mais por avoir grignor alaine, Et c'est une chose certaine Oue hom va plus bel et plus droit Et si en est on mout plus droit: Tos cis biens vient de l'escremie. 2025 Et quant il est avoec s'amie, Mout la set servir de biax dis, De dés, d'eschès, de gius partis; De ce set il tant que nus plus. As chans li aprent le seurplus, 2030 Et a tenir escu et lance. Savés la riens qui plus l'avance, Ce qu'il aprent trop volentiers? Li maistres li fait les destriers Poindre et guencir et eslaissier : 2035 Nule chose n'i velt laissier De coi il fust repris a cort Que ne li aprende, et a cort Terme, por voir, et a brief tans. (f. 18)Et quant Guilliaumes ot .x. ans, 2040

2028 Ms. Des dés.

2070

Mout fu a cort de tos amés, N'onques ne fu ne vis ne nés Qui oîst issir de sa bouche .I. sairement n'un lait reproche, 2045 N'onques ne dist mal de nului. Et s'on li ot robe faite hui. Il la donast jusqu'au quint jor; Et s'il vit vassal a seior En la porte, a pié, sans roncin, 2050 S'il deüst prendre en larrecin Les deniers, se l'en feist querre. Mout par sot bien amis aquerre Par biau parler et par largece Bele Aelis. Hé! Diex, en' est ce 2055 La plus prex et la plus cortoise? Tuit cil a cui ele s'envoise En sont mout lié, que c'est raisons; Mout lor sot bien chanter chançons Et conter contes d'aventure. 2060 Mout lor sot en une chainture Portraire l'ami et l'amie; Et sachiés bien que ne vieut mie Tant atendre c'aucuns li quiere: Bel anel ou bele aumosniere 2065 Ou ataches, quant el les a Faites, tos li premiers les a Qui li demande, et volontiers.

(f. 18 b)

Tos li deduis est d'un roiame En estre o li et o Guilliaume. Ses chevaliers fait las a hiaume,

Il n'estoit deduis ne mestiers Dont pucele deust savoir

Qu'el n'i atort si son savoir

K'ele en set plus c'une autre feme.

2054 Hé, ms. et. — 2065 el, ms. ele.

El le[s] fait a ses beles mains. 2075 Plus ot en aus .ij., c'est du mains, De bien qu'en tos ciaus de l'empere, Et li buens quens et l'emperere En font par maison lor jouiaus. Deduis de forès et d'oisiaus 2080 Lor plaist ore plus c'autre chose, C'est por ce que nus ne lor ose Livrer anui ne autre entente. .I. jor se gist en une tente 2085 L'emperere en .j. sien vergier, Et ses gens et si chevalier Cuellent del fruit por iaus deduire, Et por ce qu'il ne voelent nuire Lor signor et le conte ensamble, 2090 Qu'il voelent parler, ce me samble, Et consillier de lor afaire. Et Guilliaume, li debounaire, Et Aelis qu'il ne het mie S'en vont com amis et amie. 2005 Deduisant parmi le vergier,

> Et font samblant de fruit mangier. Il s'entredechacent et boutent, Puis s'entregardent, que il doutent

> > (f. 18 c)

2100 Mais li bons quens ne l'empereres
N'i entendoient el que bien.
L'emperere n'aime tant rien
Com le damoisel et sa fille,
Et c'est por la boine semille
2105 U il les voit asemillier;

L'apercevance de lor peres.

Et pense a els apareillier Devroit penser trestos li mondes. Des biax ex et des testes blondes,

2103 sa, ms. la.

Et de cors, perent il bien estre 2110 Li plus gentil de lor ancestre, Et de sens plus que d'autre chose. Li quens li voit penser, si n'ose Demander ce qu'est qu'il pensoit. Fox le demande, qui qu'il soit, 2115 S'il n'est de si trés grant afaire K'il puist celui aidier a faire Com poi que soit de ce qu'il pense, U par son sens u par despense, U par aucune chose faire Ki puist celui aidier et plaire. 2120 Cil doit autrui penser enquerre Ki li puet aidier a conquerre Aucune chose du penser, U il nel se doit ja penser Que li demant por nule rien, 2125 Que maintes gens ne sevent rien S'en pensant non u par souhait, S'il ne lor puet desaaisier En penser et en souhaidier. 2130

(f. 18 d)

ont s'a li bons quens porpensé, Et l'empereres a pensé Savoir s'il voudra metre a oevre; Au plus chier ami le descuevre K'il a en toute sa maison:

« Quens, » fait il, « je vos pri .j. don

« Que je voel que vos me doigniés.

- Sire, » fait il, « et vos l'aiés, « Que ja n'en quier prendre conseil,

« Car por vostre amor pener veil

« Et por vo grant anui abatre;

2128 Vers omis.

2135

2140

- « Et se nus hon se velt combatre
- « Vers vos et faire nule estorsse,
- « Par tans li mosterrai destorsse
- 2145 « Ma baniere et vostre pooir.
  - Biax quens, por ce ramentevoir
  - « N'est pas la parole esmeüe,
  - « Mais por l'amor que j'ai eue
  - « A vos et que je voel avoir,
- 2150 « Voel je de Guilliaume faire oir
  - « Et de ma terre et de m'ounor,
  - « Et si voel qu'il ait a oisor
  - « Ma fille Aelis que voi la. »
  - Quant li quens la parole en a
- 2155 Entendue, mout s'en fait liés.

Il l'en encline jusqu'as piés Et se li dist plus d'une fois:

- « Grans mercis, mais ce n'est pas drois
- « Ne chose qui onques puist estre,
- 2160 « Por coi li prince et li mestre (f. 19)
  - « De vostre regne et li contor
  - « Le tendroient a [grant] folor
  - « Se vostre fille avoit mon fil.
  - « Nel tienent pas a si gentil
- 2165 « Oue il tornast a honerance.
  - « Vo fille avra le roi de France;
  - « S'en croistrés d'avoir et d'amis.
  - Comment? » fait il, « vos m'avés mis
  - « En l'onor et en la hautece;
- 2170 « Puis que la fille est moie, en' est ce
  - « Drois et raisons que je en face
  - « Ma volenté, cui qu'il desplace?
  - « Si ferai je, n'en doutés mie
  - « Que il n'ait ma fille et m'amie

2160 Corr. Por çou que li? On pourrait encore suppléer que ou car après Por coi, en faisant de ces deux mots une interrogation.

| 66   | l'escoufle                                        |
|------|---------------------------------------------------|
| 2175 | « A oisor, ce sachiés de voir.                    |
| •    | — Diex! conment? — Volés le savoir?               |
|      | « Jel vos dirai en poi de tens.                   |
|      | « J'ai porpensé .j. tel porpens                   |
|      | « Par qu'il l'avra et sans estrif.                |
| 2180 | « A poi de terme, se je vif,                      |
|      | « Assamblerai .j. grant concire                   |
|      | « Des haus barons de mon empire;                  |
|      | « Si lor dirai par couverture                     |
|      | « Que je ne sai quele aventure                    |
| 2185 | « Est a venir de moi ne d'eus;                    |
| 2.00 | « Por ce si me doingnent entr'eus                 |
|      | « .I. don qui poi les grevera;                    |
|      | « Et puis que nus d'eus ne savra                  |
|      | « Quex il iert, ja n'iert contredis.              |
| 2190 | « Or soiés tous seurs et fis $(f. 19 b)$          |
| 3-   | « K'il iert ensi com je vos di.                   |
|      | « Ja n'i avra nul si hardi                        |
|      | « Ki puis vers moi le contredie.                  |
|      | « Buer venistes de Normendie,                     |
| 2195 | « Quant a tele honor est eslis                    |
| 90   | « Vos fix qu'il avra Aelis.                       |
|      |                                                   |
|      | — C ire, » fait il, » voir avés dit.              |
|      | <ul> <li>Or sai je bien que mout petit</li> </ul> |
|      | « Vos ai servi por tel deserte;                   |
| 2200 | « Mais li biens ki en vos s'aherte                |
|      | « Et l'onors et la grant franchise                |
|      | « Le vos fait faire et gentelise,                 |

. 2205

« Le vos fait faire et gentelise, « Quant vos volés qu'il ensi soit. » Li quens tant fort s'esjoïssoit Por la haute[ce] et por l'onor, Ne cuide pas a tans n'au jor Venir que cele honors li viegne. « Sire, » fait il, « Diex vos maintiegne

 $(f \ 1g \ c)$ 

### L'ESCOUFLE

« Et dont tant vertu et pooir « Que mes fix puist l'onor avoir 2210 « De l'empire après vo decès. » La parole remest em pès, Que nus, fors il dui, ne le sot. L'emperere qui mout amot 2215 Le damoisel et la besoigne Ne bée pas a faire aloigne, Ains velt que li termes soit briés. Lendemain, par letres, par briés. Mande ses princes, ses chasés, K'au jor qui est pris et noumés 2220 Soient a lui trestot a raigne; Et s'il i a nul qul remaigne, Bien em porra perdre s'amor. Que par raison, que par cremor, 2225 Tuit i vienent, nus n'i remaint. L'emperere en .j. palais maint; Tos fu de marbre, ainc n'i ot fust; Et qui a l'un coron en fust, Ains onques n'i peust entendre, 2230 Tant i volsist grant escout prendre, Raison qui a l'autre fust dite. L'assamblée n'ert pas petite Des barons el riche palais. Des povres vavassors vos lais 2235 A parler, que n'en est or contes: Tant i ot dus, princes et contes, Vesques, abés et archevesques, Bien pot dire qui fu aleques C'onques a cort n'a parlement Ne vit mais tant communalment 2240 De barons com il ot laiens

2232 ert, ms. est. — 2242 tant de, corr. tans ne?

Ne tant de si biax garnemens.

ien pert estre poissans et sire Qui justice si fait empire Et qui de tans barons est mestre. 2245 Quant l'emperere les vit estre Environ lui, ses haus barons, Il se pense c'or est raisons De la besoigne ramentoivre. 2250 Ne la velt pas por aperçoivre (f. 19 d)Del tout en tout manifester. Ouant il ont tot laissié ester Les paroles, le gieu, le rire, Lors lor a comencié a dire 2255 La parole par mout biau sens: « Signor, » fait il, « mout a grant tens « Que j'ai esté de vos tos sire. « Se je par corous et par ire « U par mauvais conseil ai fait 2260 « Nule chose qui vos soit lait, « Je vos em pri a tos merci; « Car se je sui orendroit ci, « Espoir s'iere demain en terre. « En tant estor, en tante guerre 2265 « M'avés servi et fait honor « Que de ma terre et de m'ounor « Vos devés bien fier par droit. » Par cest mot les muet si lués droit En pitié et en gentelise Que cascuns li dist qu'il eslise 2270 Son avoir u soi a despendre: Ja tant que il aient que prendre Ne li faudront jusqu'a la mort. Nature les prent et remort K'il les a norris et il lui: 2275 S'il lor a fait mal et anui

Par mal conseil u par folie,

Pitiés qui tout prent et tot lie Lor fait de bon cuer pardoner. 2280 Lors voit bien qu'il puet demander Le don qu'il couvoite et desire. Ne demande pas conme sire, Mais par amors, et il li dounent. Quant il voit que tot abandounent 2285 Lor cuers a voloir ce qu'il velt, De la grant joie qu'il en eut Les mercie; puis si lor dit K'il a sor tos autres eslit Guilliaume por faire signor Et de sa fille et de s'onor. 2290

(f. 20)

uant ce fu dit, isnelement A maint en cange[n]t li talent, K'il n'aiment pas le mariage, Ains dient tuit de grant outrage 2295 Vient lor signor et de folie, Ouant il a si bas home alie Par mariage la pucele. Por qu'en parole cil ne cele? C'est tot a lui puis qu'il l'a dit. Et il l'ont tot sans contredit 2300 Otroié; et [s'] or desdisoient C'est por ce qu'il ne se gardoient Qu'il lor deüst tel don rouver; C'est tos noiens d'arriere aler. 2305 Que mout est fox qui fait manaide En maniere qu'ele soit laide. Il ne puet estre qu'il ne l'ait, Puis que l'emperere le lait Et sueffre et velt, et la roine.

2299 tot, ms. tuit, qui serait plus à sa place au v. suiv.

| 2310 | Por qu'en aquerroient haine            | (f. 20 b) |
|------|----------------------------------------|-----------|
|      | Tuit cil a cui noiens ne monte         |           |
|      | Ne de l'onor ne de la honte?           |           |
| •    | « Bien l'ait, ja mais n'en parleromes! | n         |
|      | Atant a fait devant ses homes          |           |
| 2315 | L'emperere les .ij. enfans             |           |
|      | Amener. Ja en lor vivans               |           |
|      | Ne verront [il] .ij. ausi biax :       |           |
|      | Il sont d'un drap d'or a oisiax        |           |
|      | Vestu, a flors et a lunetes.           |           |
| 2320 | Mout poi ot ja de mameletes            |           |
|      | La pucele sor les costés.              |           |
|      | Li damoisiax s'est acostés             |           |
|      | Lés li, si l'a par la main prise.      |           |
|      | Ne fu pas nature entreprise            |           |
| 2325 | En lor trés grans biautés former;      |           |
|      | Certes mout en fait a amer             |           |
|      | L'emperere, qui que l'en hache.        |           |
|      | Ce li met Diex en cuer qu'il face      |           |
|      | Des .ij. enfans le mariage.            |           |
| 233o | Ne sont pas encor de l'aage            |           |
|      | K'il se puissent entrespouser.         |           |
|      | Por plus seürement passer,             |           |
|      | Qu'e[n] ne set qu'est a avenir,        |           |
|      | L'empereres a fait venir               |           |
| 2335 | Les sains : si lor jure et creante     |           |
|      | Et des barons tresqu'a .1.             |           |
|      | La terre a avoir, que k'aviengne,      |           |
|      | Puis son decès; Diex les maintiegne!   |           |
|      | Mout lor est bien asseuré,             |           |
| 2340 | Et li baron l'ont creanté.             | (f. 20 c) |
|      | L'empereris le loe et velt,            |           |
|      | Et s'aucuns autres le desveut,         |           |
|      | Ce metra on en bel deport.             |           |
|      | Dès ore est mais raisons c'on port     |           |
| 2345 | A Guilliaume grignor honor:            |           |

Mainte gent l'ont par grant amor Honeré et servi par grace, Or covient que cascuns le face Par fine dete dès or mais.

- 2350 Qui puis n'ot que faire u palais Si s'en issi tot maintenant. Li bons quens a pris en riant Son fil par le bliaut de Sire.
  - « Fix, » fait il, « or estes me sire,
- a Dieu merci, et no bon signor.
  a Ne cuit avoir mal ne dolor
  a A nul [jor] mais tant com je vive.
  - Tout entor le cuer li arive Pitiés, si qu'el le fait plorer.
- 2360 De joie prent a honerer

  La pucele qu'il ne het mie:

  « Vos estes ma dame, m'amie,

  « Et je serai li vos amis, »
- Fait il. La bele li a mis

  2365 Entor les flans ses .ij. biax bras :

  « Sire, » fait ele, « cui g'enbras,
  - « Mes pere estes or maintenant. ».
    Par les mains s'entrevont tenant
    A grant joie en la chambre arriere.
- 2370 Ensi depart en tel maniere
  Li parlemens et l'assamblée.
  Ainc puis ne furent a celée
  Lor parlemens ne lor delis
  Entre Guilliaume et Aelis.

(f. 20 d)

Tot lor delit sont mais commun,
De toz est cil sire, fors d'un
Que s'amie li garde et serve
Jusqu'a tant que sa gens le serve

2376 toz, ms. tot.

Conme signor et conme roi. **2380** Ainc mais ne prist hom tel conroi Des .ij. enfans com l'emperere En prent, et li quens et la mere: Tuit troi font lor joiaus d'eus .ij.; Mais mout naistra par tans grans deus 2385 En cele joie et grant tristece, C'uns grans maus et une destrece Est prise au conte et mout soudaine. Bien le porta une quinsaine Li ber, ains qu'il s'en alitast. Mires n'i vient qui ne li tast 2390 Lués a la pous u a la temple. Cil dient qu'il se rende au Temple, Car il n'i voient garison, Car c'iert grans dels s'uns si preudom 2395 Muert en son lit conme une beste. Or n'i a mais deduit ne feste A la cort ne point de leece. Fait l'emperere : « Diex! or n'es[t] ce « Mie tex maus com j'ai veü. » 2400 Li mal, li cop qu'il a eü (f. 21)Li ont si le pis estoupé, Si houni et mal atorné K'il ne puet avoir bien s'alaine. Li enfant cui jovenesce maine N'en prennent pas tant a lor cuers 2405 Com il lor fust mestiers et oes : Tous tans atendent le respas. Les sages gens ne dient pas Que ja i ait mestier mecine: 2410 Puisqu'il ne sue ne termine N'il ne quiert nule garison, Il n'i a se del morir non,

2385 Ms. tristrece.

Qu'e[n] ne puet pas sans mangier vivre. N'est pas encor la mors trop ivre 2415 Ki velt prenre si fait baron, Ains velt faire grant mesprison; Si fait ele, et grant vilenie, Quant ele ensi prent et lanie .I. preudome conme .j. mauvais. Ne l'en fali, espoir, jamais, 2420 Si avoir fait de ne sai quant. S'ele espargnast le conte tant Que ses fiex eüst pris sa feme, Viax, s'il l'eüst veü, a l'ame En fust a tos jors mais plus sés. 2425 Tels gieus set ele faire assés, Oue cels qui ont les grans avoirs Et qui sont près de lor voloirs Acomplir, ciaus prent ele et tue. 2430 Male coustume en a eüe: (f. 2 I b)Si criem que jamais ne li chaie. Dès le tans saint Crespin en Chaie Conmença ce et encor dure. Mout par est de pute nature, Que n'a de nul home pitié. 2435 « Las! la dolors, las! l'amistié, » Fait l'emperere, « que j'avoie « Ert de cest home que j'amoie. « Grant joie atendions ensamble. » Au samblant que fait, ce me samble, 2440 Ne puet mie veoir le terme. Diex! tant souspir et tante lerme I ot en la cambre plourée Quant la gentix dame honerée, La feme au conte i est venue! 2445

2420-1 Corrompu? - 2240 Au, corr. Du?

Ainc tant com il jut ne fu nue

Ne despoillie sa moillier. Tous tans li fait les ex moillier La pitié qu'ele a del baron.

2450 « Lasse! » fait ele, « del baron

« Nos a Diex soufert a avoir. « Or ne puet a son mal valoir

« Emplastres, ne puisons ne mires.

« Tans corous, tans maus, tantes ires,

2455 « Conme j'ai, por coi ne m'acorent? »
Les larmes por tex mos li corent

De pitié contreval les faces. « Mors », fait ele, « que que tu faces,

« Se tu le prens, ne me lais mie;

2460 « Ains iert m'ame a la soie amie (f. 21 c)

« Ausi com li cors a esté

« Amis au sien; en tel santé

« Com il est, se toi plest, me met. »

En .j. mardi, bien matinet,

Or en sont en grande solor
Quil gisent devant et entor;
C'est por noient, n'i a c'un tor:
Morir l'estuet, c'est grans damages.

De l'angoisse li biax visages
Li retrait et noircist et taint.
La mors qui tote riens estaint

Le prent, nel velt laissier plus vivre.

Del millor fait le mont delivre, 2475 Je cuit, qui i fust a cel jor.

> Lors conmencent li cri, li plor A engrangier et la dolors. L'empereres brait conme uns ors

L'empereres brait conme uns ors Et la contesse et la roine.

2480 Cascuns des enfans s'esgratine

2450 Répétition fautive à la rime?

Et font duel, ainc tex ne fu fais. Le gentil conte et ses grans fais Plaignent tuit cil de la maison « Ahi! » font il, « biax gentix hom, « Quel damage que tu nos lais! » 2485 Ses departies et si lais Valent plus de mil mars d'argent. Qui donc veist la soie gent, Com cascuns se desache et tire! Se nus por duel ne por martyre (f. 21 d)2490 Deüst morir, il fuissent mort. « Ahi! » font il, « pautonnier ort, « Vi[v]rons nos donc, [et] cil morra! « Dehait la mors qui ne nos a « Tués quant cis est abatus! » 2495 Atant revient tos revestus Li covens d'une haute glise. Cil sont taint et pers comme glise Qui se pasment en la maison. 2500 O crois et o procession Et a mout grant sollempnité Ont le cors a lor cols porté Li haut baron jusqu'au moustier. Se diex vausist nul home aidier 2505 A revivre, cil revesquist, Car je ne cuit c'onques nasquist Uns hom dont tant de gent plorassent. Cuidiés vos que s'il ne l'amaissent Qu'il em ploraissent a tex cris? 2510 Entre Guilliaume et Aelis Sont lés la biere d'une part. « Pere, la mors qui nos depart, » Fait il, « me fait mout mal por vos.

2522 taisans, ms. tansans.

« Bons sires, ja n'aviés vos

| 76   | l'escoufle                                                                                                                                                                                                       |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2515 | « En ceste terre nul parent.  « Or remaindrai je ci parent  « Tous seus de parens et d'amis.  « La vraie crois u Diex fu mis                                                                                     |         |
| 2520 | « Soit hui escus a la vostre ame.  « En tante terre, en tant roiame  « Fustes redoutés et cremus :  « Or gisiés ci taisans et mus,  « Si ne vos laist la mors respondre.  « Conment verra cis las repondre       | (f. 22) |
| 2525 | <ul> <li>« Vo cors en terre et couveter?</li> <li>« On vos soloit si redouter</li> <li>« C'on ne parloit se de vos non.</li> <li>« Hom de tel pris ne de tel non</li> </ul>                                      |         |
| 2530 | « Com vos fustes, deüst il donques<br>« Morir ensi? il n'avint onques<br>« Que fuissiés mors, je nel croi mie. »<br>Il saut sus de dalés s'amie;<br>Si sache a lui pailes et dras:                               |         |
| 2535 | « Pere, » fait il, « qui m'engendras,<br>« Parlés a moi, frans chevaliers. »<br>Au sachier fist .ij. candeliers<br>Verser desor le pavement.<br>« Las! » fait il, « or voi bien conment                          |         |
| 2540 | <ul> <li>« Il est, quant il ne me dist mot. »</li> <li>La pucele qui mout l'amot</li> <li>A au cuer tel duel et tel rage</li> <li>Que por .j. poi qu'ele n'esrage.</li> <li>Tel paor a que ne s'ocie,</li> </ul> |         |
| 2545 | Tote la chars li est noircie  Et li biax vis de maltalent.  « Mors, » fait ele, « mal marrement  « Aies tu qui tel mal me faites,  « Ki moi et mes dames deshaites  « Et mon signor et mon amil »                |         |

« Et mon signor et mon ami! » L'empereres restoit enmi

(f. 22 b)

255o

2555

2560

2565

2570

2575

Le cuer ou il faisoit son duel. « Cuens, » fait il, « dous amis, mon voel « M'eüst la mors avoec vos pris; « Car ma hautece et mes grans pris « Est hui por vos mout abaissiés. « Se Diex de la ou je me siés « Me laist a tot mon sen lever, « S'il ne devoit m'ame grever, « Se j'orendroit ne m'ocioie « Et se je mix la mort n'amoie, « S'ele me prennoit orendroit. « Dolans caitis, dont n'ai je droit « Se jou me has quant cis est mors? « K'il n'estoit hom del mont as pors « Ki m'osast nule riens meffaire, « Si doutoient le grant afaire « De cest preudome et la vistece. » - Sire, » font li baron, « or es[t] ce « Dex de folie u deus d'enfance. « Tel seürté et tel fiance « I puet cascuns de nos entendre. « Vos devés au service entendre « Et proier Dieu a genillons « Que, ensi que nos le volons,

« Mes ex de larmes, mout faç bien, « Por la hautece et por le bien 2580 (f22c)

« De celui qui tant m'a amée

« Ait de la soie ame pitié. » Sa feme n'a pas la moitié Esté devant le cors em pais. « Lasse! » fait ele, » se je pais

« Que je perc. » Adonc s'est pasmée Entre la biere et une escame.

2556-61 La phrase est mal construite. Il faudrait quelque chose comme Et Diex... Ne me laist a mon sens lever.

# L'ESCOUFLE

|      | Au revenir dist : « La vostre ame,   |           |
|------|--------------------------------------|-----------|
| 2585 | « Sire, soit hui lassus es ceus      |           |
|      | « Avoec celes et avoec ceus          |           |
|      | « Qui sont en joie en paradis. »     |           |
|      | Ançois fu passés miedis              |           |
|      | Que la messe au cors fust cantée,    |           |
| 2590 | A grant paine fu escoutée            |           |
|      | Por la grant noise de la gent.       |           |
|      | On portoit en hanas d'argent         |           |
|      | L'offrande as gens par le mostier;   |           |
|      | Trop ont crié: ce n'a mestier,       |           |
| 2595 | Tot ce covient a remanoir.           |           |
|      | Mout lairont mais petit manoir       |           |
|      | Li clerc ses gens dalés le cors.     |           |
|      | Des encensiers valoit li ors,        |           |
|      | Je cuit, plus de .xx. mars assés.    |           |
| 2600 | Quant li cors fu bien encensés       |           |
|      | Et il ot quanques avoir dut          |           |
|      | Por la haute[ce] c'on li dut         |           |
|      | Faire, por sa trés grant valor       |           |
|      | Et por l'amor l'empereor             |           |
| 2605 | Qui ot le lieu mout honeré,          |           |
|      | Ont li clerc le cors enterré         |           |
|      | Droit entre le cuer et l'autel.      |           |
|      | Quant ce fut fait, il n'i ot el      |           |
|      | Que d'aler en maison arriere.        |           |
| 2610 | La contesse en nule maniere          | (f. 22 d) |
|      | Ne s'en puet a son pié raler,        |           |
|      | Ne Guillaumes ne puet parler         |           |
|      | Por la dolor qui si l'esroe.         |           |
|      | « Las! » fait il, « de com haute roe |           |
| 2615 | « M'a fait hui la mors trebuchier! » |           |
|      | L'empereres l'a fait couchier        |           |
|      | Lués droit qu'il furent en maison.   |           |
|      | Sa mere, la feme au baron,           |           |
|      | Ne volt herbergier ne descendre      |           |

| 2020         | Li biax vis ii est plus que cendre        |         |
|--------------|-------------------------------------------|---------|
|              | Tains et noircis et la coulors,           |         |
|              | Et la pitiés et la dolors                 |         |
|              | Ne la laist pas monter en l'estre         |         |
|              | Dont ses bons sires soloit estre          |         |
| 2625         | Tous connestables et baillius:            |         |
|              | En poi li est cangiés li gius             |         |
|              | Et li visnages et la cors.                |         |
|              | Li congiés fu petis et cors               |         |
|              | Qu'ele prist a l'empereor.                |         |
| 263o         | L'empereres por la dolor                  |         |
|              | Ne li pot onques soner mot.               |         |
|              | Bele Aelis qui mout l'amot                |         |
|              | Li dist a grant paine : « A Dieu, dame. » | •       |
|              | Or s'en va la plus triste fame            |         |
| 2635         | Ki ainques fust ne jamais soit.           |         |
|              | Nus ne porroit dire orendroit             |         |
|              | La grant dolor ne la grant ire            |         |
|              | Qu'ele a au cuer ne le martyre.           |         |
|              | Ensi est de la cort partie,               |         |
| <b>2</b> 640 | Et des barons une partie                  | (f. 23) |
|              | La convoient por deporter.                |         |
|              | Tel duel convient laissier ester          |         |
|              | C'onques riens n'en vi gaaignier,         |         |
|              | Fors tant c'on s'en puet mahaignier       |         |
| 2645         | U chaoir en .j. grant malage.             |         |
|              | Guilliaumes por le mariage                |         |
|              | Remest a cort avoec s'amie,               |         |
|              | Mais fortune, las! ne cort mie,           |         |
|              | Qui li ot conmencié a faire               |         |
| 265o         | Tant d'onor : or met son afaire           |         |
|              | El retorner tot autrement,                |         |
|              | Se li livres ne nos en ment               |         |

i mors au mort, li vis as vis: Mout par fu tost, ce m'est avis, 2655 Del gentil conte la proece Mise en oubli et la hautece : Mout en fu tost remés li deus. Or est Guillaumes remés seus En la cort a petit d'amis; 2660 Et l'emperere i a ja mis Entor lui noviax conseilliers, Les traitors, les losengiers Qui jadis li fisent tans maus. Ains que li quens fust senescaus, N'osoit il aler sans conduit 2665 De vile a autre, fors par nuit. Or esgardés com faite honte: Por eus mist il es mains le conte Lui et sa terre por deffendre. 2670 Maint fort chastel lor mist en cendre (f. 23 b)Et maint haut mur lor mist par terre; Si les destrui[s]t par fine guerre Ou'il les fist venir a merci. Tant a alé de la en ci 2675 Que li quens est mors et honis. Or est l'emperere malmis Qui entor lui les a atrais; Mix li venist qu'il se fust trais .I. des ex, s'il vit longement, 2680 Car il porpensent ja conment Il se porront mix entremetre De Guilliaume honir et metre Fors de l'onor l'empereor, Et k'il sa fille ne l'onor

2653 De même Wace (Rou, v. 233); Li vis al vif, li morz al mort. Cf. Perceval, éd. Potvin, v. 4806; Beaumanoir, Jehan et Blonde, v. 2110, etc.

2685 [N'] ait après le decès le pere.
Or conte et dist que l'emperere
En aloit .j. jor en riviere
Et faisoit de mainte maniere
Oisiax porter por eus deduire;
2690 Et ceus qui n'orent mais k'enduire
Fist jeter ains que tos les autres.
Tant ont parlé d'unes et d'autres
Et entendu a lor deduit
K'il estoit ja près de la nuit.

rant pieça que noune ert passée.
Cil qui ont toute lor pensée
A mal brasser et a mal faire,
Li traîtor fel de put'aire
Cui dyable ont douné honor:

(f. 23c)

- 2700 « Sire, » font il a lor signor, « Car nos dites de quel aconte
  - « Est Guilliaumes, li fix le conte,
  - « Adès es chambres vostre fille :
  - « Nos cremons mout que vos ne ille
- 2705 « N'en aiés blasme et si ami. »
  Quant l'emperere l'ot : « Aimi! »
  Fait il [lores], « qui i iert donques,
  « Se cil n'i est? jou n'i voi onques
  - « Que nus i puist par raison estre.
- 2710 « Donne doit ma bele fille estre
  - « Proçainement sa feme espouse?
  - « Ce poise moi qu'il ne l'espouse, « K'il sont andui bien de l'esge
  - « K'il sont andui bien de l'eage
  - « Que par loi que par mariage « Porroient mais bien estre ensamble.
  - « Enne porroient? que vos samble? »
  - Sire, or avés tel chose dite

2710 Donne, ms. De ne.

2715

## L'ESCOUFLE

|      | « Dont mainte fois seroit maldite             |
|------|-----------------------------------------------|
|      | « Vostre ame après vostre decès.              |
| 2720 | - M'ame? por coi? - Por que ja mès            |
| •    | « N'avroit pais en vostre roiaume,            |
|      | « S'on donoit vo fille Guillieume.            |
|      | « Que diroit on par tot le monde?             |
|      | « Ja n'est il nule autre seconde              |
| 2725 | « A cesti, et tex hom l'avroit!               |
| •    | « Mout l'avroit vil qui li lairoit.           |
|      | « N'en parlés mais, pensés aillors :          |
|      | « Donés le a tel dont grans honors            |
|      | « Viengne a vo terre et a vos gens. (f. 23 d) |
| 2730 | « Cis est assés et biax et gens               |
| • ,  | « Et gentix de cors et de cuer,               |
|      | « Mais ce ne puet estre a nul fuer            |
| •    | « K'il soit ne rois ne emperere.              |
|      | « Voist s'en en la terre sa mere              |
| 2735 | « Qui riche est et de grant avoir.            |
|      | « Quant il voudra armes avoir,                |
|      | « Si reviegne a vos por le[s] prendre.        |
|      | « A ceste chose doit il tendre,               |
|      | « Ne mie a ce qui ne puet estre.              |
| 2740 | « Trop kerroit ja de roiste tertre            |
|      | « Vostre grant terre et vostre empire         |
|      | « Se Guilliaumes en estoit sire,              |
|      | « Et nos honi et damagié.                     |
|      | — Je cuit que vos avés songié, »              |
| 2745 | Fait l'emperere, « ou trop beü.               |
|      | « La chose est ja a ce venu                   |
|      | « Que n'en puet [mais] raler arriere.         |
|      | « Vos savés bien en quel maniere              |
|      | « J'en esploitai au grant concire.            |
| 2750 | « Assés i ot tençon et ire                    |
|      | « Et tex qui mout le contredisent             |

<sup>2738</sup> ceste, ms. cesti. — 2741 Ms. et nostre e.

(f. 24)

#### L'ESCOUPLE

- « Et qui mout jurerent et disent
- « Que ja ne seroient au faire
- « Et qu'il se lairoient ains traire
- 2755 « Les dens, ains qu'il l'eust a fame.
  - « Mais li buens quens, dont Diex ait l'ame,
  - « Et jou menasmes tant la chose
  - « Que tous li fu a la parclose
  - « Asseurés mes grans empires.
- « Et s'il estoit encore pires, 2760
  - « Si l'avra il, ne puet autre estre,
  - « Parmi tot ce qu'ainc ne fist nestre
  - « Diex ne plus bel ne plus adroit.
  - « Par fine raison et par droit
- 2765 « Doit bien li regnes estre suens.
  - « Tant a en lui biauté et sens.
  - « Et bien sachiés, se il tant vit
  - « K'il soit chevaliers, ains ne vit « Nus hom plus hardi ne plus preu.
- Sire », font il, « ce ne vaut preu 2770
  - « Que vos dites, et si nos poise

2775

- « Oue vos volés k'estris et noise
- « Sorde entre vos et vos barons.
- « Conment! que cis seroit barons
- « No damoisele et rois du regne!
- « Or diroit on par tot le regne :
- « Maleurtés! Ja n'iert souffert. »
- Li rois tos seus a ce s'aert
- Que Guilliaumes soit sire et rois.
- 2780 « Taisiés vos ent, » font il, « bons rois,
  - « Ains sera pis prochainement.
  - Et conment pis? Savés conment?
  - « Que jamais tant que cist soit mestre
  - « De la chambre, n'en liu n'en l'estre
- 2785 » Qu'il puist a li parler sans gent,

2758 Ms. tout. - 2782 pis, ms. pris.

2805

« N'avrés chevalier ne sergant,

« Que nos puissons, qui puis vos serve;

« Ains ait cis tot et tout deserve,

« Et soit empereres et quens

2790 « Et si soit tos li regnes suens; (f. 24 b)

« Que c'est drois quant vos le volés.

« Or sera sire uns avolés

» Des Alemans et des Rommains.

« Il ne deüst pas estre mains

2795 « Gentix de nostre damoisele.

« Nos ne savons nule nouvele

« D'ami qu'il ait ne de son pere.

« Nos savons bien que li cuens ere

« Chevaliers hardis et adrois,

2800 « Mais por tot ce n'est mie drois

« Que li fix por la grant proesce

« Du pere ait si grande hautece

« Qu'il soit empereres de Romme.

« Qu'il soit empereres de Romme « Nos ne devenrie[n]s si home

« Por nos desmenbrer piece a piece. »

La tençons en dura grant piece.

Tenchant s'en sont venu ariere.
Venison, oisiax de riviere
Ont la nuit au souper assés;
Mais il n'ert mie encore sés
As sers ce qu'il ont le jor dit:
De Dieu soient [il] tuit maudit!
Lués droit c'on ot osté les tablés,
Cil qui lores fu connestables
Est de rechief venus au roi:
« Sire, car nos dites quel roi

« Vos prendrés d'endroit ceste chose.

2802 Ms. grant. — 2807 Ms. arrere.

(f. 24 d)

#### L'ESCOUFLE

```
« Nus de çaiens ne le vos ose
         « Dire quel vie il ont andui.
         « Encor le nos a on dit hui
                                                (f. 24c)
2820
         « K'il gisent toute nuit ensamble.
         « Est ce raisons? que vos en samble?
         « Oue cis est biax et près creüs.
         « Deveroit il estre creüs
         « K'il geüst avoec li par nuit? »
2825
         E Diex! com il ont ore nuit
         Le damoisel qui ne s'en garde,
         Ke es chambres s'amie garde
         Les puceles qui font karoles!
2830
         Tant ont durées les paroles
         Que l'empereris i sorvient :
         « Sire, » fait ele, « s'a çou vient
         « Que ma fille l'ait a signor,
         « Car me dites com faite honor
2835
         « Vos en arés et quex amis.
         « Lués que cis iert en l'onor mis,
         « Ja puis ne trovra qui le crieme.
         - Dame, » fait il, « ma mendre crieme
         « Si est de ce que vos me dites.
         « Je sai mout bien que vos veïstes
2840
         « Son bon pere qui tant fu sages;
        « Et, o son sens, ses vasselages
         « Fu si doutés par tot le monde,
         « Ki le cerkast a la reonde
2845
        « Ne trovast il, je cuit, son per.
        « En mon roiaume n'avoit per
        « Ki nel doutast mout plus que moi.
         « Ce n'estoit pas, foi que vos doi,
         « Ne por amis ne por parens;
```

« Ains le faisoit li hardemens

« Dont il avoit plus que lupars ;

2850

<sup>2831</sup> Ms. empereres.

« On le doutoit plus les .c. pars « Que moi qui en sui rois et sire. » La roine ot que li rois s'ire 2855 Et si dist qu'il l'avra sans faille. Et que cascuns, conment qu'il aille, Ne soit tex qu'il en parolt plus. A tant s'en som ale li plus Jesir el borc a lor ostex. Des remanans n'en fu uns ter 2860 Qu'il en osast ains puis parler. Li camberlenc font aporter As vallès le vin et le fruit. Quant l'ont mangié et cru et cuit, 2865 Il boivent, puis si vont as lis. L'emperere et l'empereris Se sont andui alé couchier: Ch'orem li camberlain mout chier.

a nuis estoit auques alée. 2870 En une couche grant et lée Se sont andui couchié a aise. L'empereris l'acole et baise Et puis les ex et puis la face : Samblant fait qu'ele velt que face De li com de sa feme chiere. 2875 He! Dix, cis samblans, ceste chiere, N'est pas amors, ains est losenge. « Sire, » fait ele, « ja vos ain ge « Plus que mon cors et plus que m'ame. » (f. 25)Ahi, ahi! feme que fame 2880 Com le set ore bien atraire! Je cuit qu'ele li fera faire Que ses gens faire ne li porene. « Sire, » fait ele, « quant il orent 2885 Geü bras a bras longhement, « Car me dites, por Dieu, conment

« Est hui primes venue avant « La parole de nostre enfant « Que Guillaume aime. Je sai bien, 2890 « Certes, mout desirent son bien « Cil qui héent le mariage, « Por ce qu'il n'est pas de lignage « Ou'il la doie penre n'avoir; « Et neporquant, por nul avoir « Ne remandra qu'il ne soit fait 2895 « Dès qu'il vos siet et il vos plaist. « Je sui feme qui n'en puis mais, « Si le m'estuet souffrir em pais; « Mais Hout me grieve toute[s] voies. » Tant li moustre essamples et voies. 2900 De raison et tant li cort seure Et en tel point et en tele eure Que nus ne li peust veer Chose qu'ele vousist rouver. Il li otrie : es la vos lie 2905 Et dist jamais n'iert aliie A Guillaume par mariage. Diex, quel dolor! Diex, quel damage! Com est l'emperere honis! Or est lie l'empereris (f. 25 b)2910 Quant ele ot qu'il n'en avra mie. Il s'endort, ele ne dort mie, Ains l'ataste a sa souef main. Ensi remest jusc'au demain Qu'il leverent por oir messe. 2915 Mout ot le jor por sa promesse L'empereris le cuer joiant. Après mangier s'en vont jouant Par le palais li chevalier, Li traîtor, li losengier 2920

Qui l'enfant héent durement

Il ne sevent encor comment Li empereris ot ouvré: Ele ot mix fait, sa volenté, La besongne qu'il ne cuidierent. 2925 Tot ensamble, si conme il erent, Vont le roi prier de rechief, Savoir s'il porroient a chief Venir de ce qu'il ont empris. Tant li ont priiet qu'il l'ont pris 2930 En tel point qu'il dist qu'il fera Lor volenté et qu'il n'ira Jamais contre eus de cest afaire. Hé! Diex, com il li font or faire 2935 Grant desloiauté et grant honte Por ce qu'il hairent le conte! Ha! Diex, ci a povre venjance, Que cascuns en pert sa fiance; Et l'empereres ensement S'en desdist trop vilainement, (f. 25c)2940 K'il le jura et si baron Oue sa fille avroit a baron Le damoisel, et or le nie. Iceste est passe-vilenie, Quant il s'en desdist por ses homes. 2945 « Sire, » font il, « puis qu'a çou somes « K'il ne l'avra jamais a feme, « Alons donques vos et ma dame « En la cambre por le deffendre, 2950 « Qu'il ne soit mais tex por a pendre « Qu'il i voise sans vos, ne viegne

Fait l'emperere : « Ensi le lo ge. »
Lors s'en vont tot en une loge

« Por nule cose qui aviegne. »

2948 Ms. donc.

#### L'ESCOUFLE

2955 Vers la chambre de la pucele; Mout orra ja dure novele Et Guilliaume qui laiens ere. Mout est deceüs l'emperere, Oue il as dis ses sers s'acorde. Diex! quel dolor qu'il ne recorde 2960 Les biens que li fist en sa vie Li buens quens! mais ce fait envie Et pechiés qui l'a revelé. Il sont jusc'a la chambre alé Ou sa fille est et ses puceles, 2965 Dont il i ot assés de beles, Ki font orfrois et aumosnieres Et joiaus de mainte[s] manieres. Ele meïsme par deduit Fist .j. fresel de soie estruit (f. 25 d)2970 De quoi dut faire las a hiaumes. Par delés li jouoit Guilliaumes A .ij. damoisiaus a la mine. De samit vermeil et d'ermine Ot cote et mantel a porfil; 2975 L'atache n'estoit pas de fil, Ains ert de soie a lames d'or. Si cavel sont et crespe et sor; Ondoiant tot delés la face. Jamais ne cuit, non, que Diex face 2980 Si bel tant com li siecles vive. Sa colors li croist et avive .I. cercle d'or qu'il ot el chief, Entor lardé de chief en chief De fins rubins et d'autres gemmes. 2985 Mout ot biax bras et beles gemmes Tex com li ot faite nature.

2955, de ms. a. — 2971 de quoi, ms. de qu'en, en abrégé. — 2980 non, corr. mon? — 2982 Ms. colors. — 2984 lardés.

Ele s'estoit a desmesure
En lui faire seule entendue;

2990 Et dist qu'il avoit estendue
Lonc la mine la jambe destre.
Ses mantiax pent au bras senestre;
S'en ot l'atache au flui del co[u]te.
Al senestre genol s'acoute

2995 Et tint sa jambe sous lui chambre;
Et l'emperere entre en la chambre,

i damoisiax, la damoisele Qui tant fu avenans et bele Qu'a lor biautés n'ert riens pareille, C'iert dolors s'on les despareille, 3000 Que jamais, tant com li mons dure, Ne cuit que Diex a faire endure Si beles riens; et il de coi Andui se tindrent mu et coi, Et tuit li autre par laiens. 3005 Quant l'emperere est entrés ens, Il se sont tuit levé encontre. L'emperere se va encontre Le lit la pucele asseoir. On i ot fait .j. haut seoir 3010 De fuerre et d'une keute pointe D'un cendal jausne, bien porpointe, Bordée entor a escuchiaus.

Deles lui fist asseoir chiaus

Qui tot ce mal ont en lui mis. Fait il : « Guilliaumes, biax attis,

2989 Ms. En 1. sent faire e. — 2990 Ms. entendre. — 2993 flui, corr. ploi? — 2997 Bien que ce vers commence, dans le ms., par une grande capitale, il ne paraît pas être le commencement d'une phrase et s'accorde mal avec le v. suivant. On peut supposer qu'il y a icl une du que le texte est corrompu. — 3003 Corr. et en (ou a) recol?

(f. 26)

,

3015

« Je ne voel mais por tiens qui soit

```
« Oue vos la ou ma fille soit
          « Venés sans moi puis hui cest jor.
          « Je n'aim ne ne voel vo sejor
 3020
          « En sa chambre dès ore mais.
          - Sire, » fait il, « or en est pais:
          « N'i ventai mais dès qu'il vos poise,
          « Qu'il n'est pas raisons qu'il me loise
 3025
          « A venir puisqu'il vos desplaist.
          « Mais or me dites, s'il vos plaist,
          « Por coi vos dessiet ma venue?
          « Ainc voir ne senti sa char nue
          « A sa honte n'a son damage.
 3o3o
         « Ne vos siet il le mariage
                                                (f. 26 b)
         « K'avés fait faire loiaument?
         « Et bien sachiés certainement
         « Qu'el n'avra ja de moi reproce.
         « Se je baise ses ex, sa bouche,
3035
         « Cui fais je tort de ceste chose?
         « Bien saciés que ma mains ne s'ose
         « Muchier sous son bliaut de Sire. »
         Encor cuidoit il que se sire
         Se jouast; mais il se couroce.
3040
         « Par mon chief, » fait li rois, « de tot ce
         « Me grieve il forment et poise,
         « Ne por tant d'or conme ele poise
         « Ne seroit il souffert demain.
         - Por coi, sire? de vostre main
3045
         « La reçui je comme ma feme,
         « Au tans celui, dont Diex ait l'ame,
         « Qui vos servi tant jor si bien.
         « Por son service et por mon bien
        « Vousistes vos qu'ele m'eust.
        « Certes, se mas peres settet
3050
```

3033 el, ms. il.

```
« Que j'en deusse a ce venir,
        « Por riens qui petist avenir
        « Ne l'eust il ne fait ne quis;
        « Et ançois fu par vos requis
3055.
        « Li mariages que par lui.
         « Or sai je bien qu'a grant anui
         « Me tornera la mors mon pere!
         « Sire, la grans amors qui ere
        « Entre vos .ij. est mout tost morte.
3o6o
        « Grant pechié fait qui vos enorte
                                                (f. 26 c)
         « Que vos vers moi si vos desdites. »
         Assés i ot paroles dites
         Ançois que il se departist.
         A poi que li cuers ne partist
3065
         De pitié; est ce dont merve[i]lle?
         Il voit celi clere et vermeille
         Et plus bele que riens qui soit;
         Ne jamais la ou ele soit
         Ne sera tex qu'il voist ne viegne!
         Ne cuidiés pas que il s'en tiegne
3070
         De plorer, ce seroit niens.
         Toutes em plorent par laiens
         Les puceles a caudes larmes,
         Totes dient: « A males armes
         « Puissent estre tuit depechié
3075
         « Cil qui nos ont hui porchacié
         « Cest grant anui et cest contraire! »
         Bele Aelis n'ose duel faire
         Por son pere qu'il ne le hace;
308o
         En reponant deseur sa face
         Oste les larmes qu'il nes voie.
         « Diex! » fait ele, « com dure voie
```

« Ara, quel part que il s'en voise! » El n'en fist ainc samblant ne noise

3059 Ms. toste.

## L'ESCOUFLE

| 3085 | Quant [il] dist: « Sire, a vo congié<br>« Or a primes m'aperçois gié<br>« Que mes bons peres n'est mais vis.<br>Il s'en ist essuant son vis<br>Fors de la chambre et fors de l'estre.        | »         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3090 | Si vallet s'en vont et si mestre<br>Après lui, que nus n'en remaint.<br>De pitié en ont ploré maint<br>Que qu'il s'en ist fors del palais,<br>Disant: « Ma bele, je vos lais                 | (f. 26 d) |
| 3095 | « Mout dolans et mout desconfis.<br>« Je suis com de la mort tos fis<br>« Que ce n'est pas par vostre gré. »<br>Plorant avale le degré;<br>Il est venus a son ostel.                         |           |
| 3100 | Si vallet ne furent pas tel Por son anui, por son contraire, C'onques la nuit osassent faire En l'ostel danses ne karoles.                                                                   |           |
| 3105 | Mout ot au souper poi paroles, Poi envoisié et poi fait noise. Li mautalens tos les acoise De lor signor conmunaument. Il conmanda isnelement                                                |           |
| 3110 | Son lit a faire, et il l'ont fait. Il amast bien en .j. plus lait La nuit gesir avoec s'amie: C'est tot passé: n'i girra mie. Il seus s'est couchiés por penser; Il ne se set tant porpenser |           |
| 3115 | Qu'il puist savoir en quel maniere Il puist jamais aler arriere Seulement tant que il la voie. L'emperere li a la voie Deffendue, et qu'il [bien] se gart                                    |           |
| 3120 | Qu'il ne soit tex qu'il le regart                                                                                                                                                            | (f. 27    |

Por nule chose entre .ij. en. « Diex! » fait il, « com fu sage Yseus « Et Tristans! Tant sorent de gile « K'ainc ne fu tant, n'en bos n'en vile, 3125 « Gardée par si grant destrece « K'il, par lor sens et par prouece, « N'assamblaissent malgré le roi. « Mout sorent andui de lor roi. « K'il ert hardis et ele sage. 3130 « Las! Jo n'ai sens ne ele aage « De faire autel conme Tristans. « Il fu par conseil fous lonc tans « Et mesiaus et faus pelerins ; « Tot autretel fist Kahedins 3135 « Ançois qu'il fust bien de Brangien. « Mout orent deduit par engien: « De tot ce n'ai je riens apris. « Mout m'a l'emperere soupris « Que de celi me fait garder « Ki tant fait bien a esgarder 3140 « Que nus n'en porroit estre las. « Aimi! caitis, dolerous, last « Ançois que jou departisse ore « De celi qui a blonde et sore 3145 « La bele treche sor la crine, « Viaus par vallet u par meschine « Li deüsse [je] avoir mandé, « Ke que ses peres ait mandé, « Que ses cuers del mien ne s'esloint. 3150 « Se li mal serf en ce mis m'ont (f. 27 b)« Ke je n'ose aler ne venir

3129 ert, ms. est. — 3131 Tristrans. — 3132 par conseil fous, ms. por consaut faus. — 3149 s' ms. m'. — 3153 s'ele, ms. se le.

« A li, bien porra avenir « K'encore irai je, s'ele velt.

|      | « Ce ferai mos, s'ele se delt               |
|------|---------------------------------------------|
| 3155 | « Autant por moi com je me duel             |
|      | « Por li; jou pens ce que je voel,          |
|      | « K'espoir mout m'aime poi et prise;        |
|      | « Et par li a ses pere prise                |
|      | « De moi hair ceste enresdie.               |
| 3160 | « Ja ne[l] querrai, que que nus die,        |
|      | « K'a la douçor de ses biax iex             |
|      | « Aperçui je qu'ele amoit miex              |
|      | « Moi tot seul que tos ceus del monde,      |
|      | « Que fine amors li arconde                 |
| 3165 | « Tous les iex quant ele m'esgarde.         |
|      | « Je m'en pris bien au partir garde         |
|      | « K'el les gvoit tos en moi mis.            |
|      | « Se je ne fuisse ses amis,                 |
|      | « Cil dous regers ne penst estre,           |
| 3170 | « Je vi son cuer a la fenestre              |
| -    | « De ses iex monter por savoir              |
|      | « S'el me peüst encor veoir                 |
|      | « Quant g'issi de la chambre fors;          |
|      | « A cel regart m'aperçui lors               |
| 3175 | « Que g'ere ses amis sans doute. »          |
|      | La longe nuit degasta toute                 |
|      | En penser et en recordant                   |
|      | Les paroles, le douç samblant               |
|      | De la plus preus, de la plus france         |
| 3180 | Qui tant estoit et bele et blance (f. 27 c) |
|      | Et gente de bras et de mains.               |
|      | « E! las, » fait il, « ce est del mains,    |
|      | « Que jamais acolés n'en iere.              |
|      | « Si serai. Voir, en quel maniere           |
| 3185 | « Porroit il jamais avenir?                 |
| •    | « El n'osera a moi venir,                   |
|      | « Ne je n'iere ja tiex que j'aille          |
|      | « La ou ele est; une maaille                |
|      | « N'i vaut mes pensers ne li suens.         |
|      | <del>-</del>                                |

| 96 L'ESC                  | OUFLE                         |
|---------------------------|-------------------------------|
| 3190 « Se Diex ne m'aie   | et ses sens                   |
| « Jamais n'arai rie:      | ns que je vuelle. »           |
| Il n'a coste qui ne l     | li duell <b>e</b>             |
| De torner; il se co       |                               |
| « A! Diex, » fait il      | entre ses dens,               |
| 3195 « Com sui dolans     | que il n'ajorne!              |
| « Viaus la chambre        |                               |
| « Verroie je de sor       | ce suel,                      |
| « Las, dolans, caiti      |                               |
| « Estre a tel joie et     | a delit.»                     |
| 3200 Tant s'est retornés  |                               |
| Que li jors vient qu      |                               |
| Li damoisiax ne se        |                               |
| K'amors le destrair       | •                             |
| Il se lieve et vest et    | •                             |
| 3205 S'est alés a une fen |                               |
| Por regarder la sale      |                               |
| Et la cambre ou s'a       |                               |
| De cui dolor etisses      |                               |
| Et grant pitié s'il le    |                               |
|                           | Diex! c'or fuissent (f. 27 d) |
| « Li serf mon pere        |                               |
| « Por cui la dolors       | - '                           |
| « M'est venue et li       |                               |
| « Ahi! dous amis,         |                               |
| 3215 « Por coi nos a on   |                               |
| « C'est por noient        |                               |
| « U jou avra[i] par       |                               |
| Ele estraint ses mai      |                               |
| Qu'ele velt son due       |                               |
| 3220 Oublier, mais rien   | s qu'ele puisse               |
| Dire ne faire ne li       | · . · ·                       |

3198 cui, corr. u (ubi)?

Amors li refait .j. assaut Ki li remet celi devant

| 3225 | Si bel, si preu, si avenant Com el l'avoit le jor veü.  « Fol conseil a mes pere eü  « Ki de cestui m'a desevré  « Por cui nature avoit sevré  « Tote biauté a une part.                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3230 | « Ce sace il, se il n'en depart,<br>« K'il ert par tans de moi delivres.<br>« Je n'en penroie pas mil livres<br>« De besans, qui les me donroit,                                                                         |
| 3235 | « Por autre prendre. En' ai je droit « Quant cist me plaist? S'est biax et sages, « S'avons esté tos nos eages « Norri ensamble et jor et nuit. « Certes, por noient li ont nuit                                         |
| 3240 | « Li serf mon pere par envie.  « Ja tant com j'aie el cors la vie,  « Se je ne l'ai, n'arai baron.  « Li rois mes pere et si baron  « Le jurerent que il m'aroit;                                                        |
| 3245 | <ul> <li>« Ki parjurer les en lairoit,</li> <li>« Ce seroit pitiés et outrages.</li> <li>« Maugré iaus iert li mariages,</li> <li>« Puis qu'a c'est venu que je l'aim.</li> <li>« Amors nos a pris a son haim</li> </ul> |
| 3250 | « Et sachiés a li ambedeus.  « De tant est or graindres mes deus  « Que je ne fis bien encerkier  « Er soir, ains k'il alast couchier,  « S'il onques but ne ne manga,                                                   |
| 3255 | <ul> <li>« K'il ne me vit. Jel savrai ja,</li> <li>« K'il est grans jors et s'iert ja prime.</li> <li>« Se mes sens a moi nel raprime,</li> <li>« Je ne voi conment il aviengne.</li> </ul>                              |

### L'ESCOUFLE

|               | « Je li manderai que il viengne        |    |
|---------------|----------------------------------------|----|
|               | « A moi parler par .j. message,        |    |
| 3260          | « Par .j. mien vallet cointe et sage   |    |
|               | « Quil m'amenra a recelée              |    |
|               | « Çaiens en ma cambre celée            |    |
|               | « Ki coie est et en grant destor. »    |    |
|               | A cest penser a fait maint tor         |    |
| 3265          | Par son lit, enverse et adens;         |    |
|               | Et li jors est entrés laiens           |    |
|               | Biax et clers conme el tans d'esté.    |    |
|               | Mout a la damoisele esté               |    |
|               | A malaise angoissosement.              |    |
| 3270          | Ele a dit mout cortoisement (f. 28 l   | 6) |
| •             | As meschines et as puceles             | •  |
|               | Ki devant li gisent : « Chaieles!      | 1  |
|               | « Beles, car vos levés hui mais.       |    |
|               | « La douçors du tans et li mais        |    |
| 3275          | « Vos devroit bien partir des lis. »   |    |
| •             | Tant lor a dit bele Aelis              |    |
|               | K'eles se lievent a grant rage;        |    |
|               | Mais ne sevent mie la rage             |    |
|               | Ne la dolor qu'ele a eüe               |    |
| 3 <b>28</b> 0 | Toute la nuit. Ele s'est nue           |    |
|               | Levée en son lit en estant;            |    |
|               | Entre ses dens a dit itant:            |    |
|               | « Ahi! Guilliaumes, biax amis,         |    |
|               | « Tantes foles avés mis                |    |
| 3285          | « Vos beles mains qui si sont blanches |    |
|               | « A cest bel ventre et a ces hanches   |    |
|               | « Et tasté mon cors en tos sens!       |    |
|               | « Si m'aït Diex, poi pris mon sens     |    |
|               | « Se vos n'en estes par tans sire. »   |    |
| 3290          | .I. mout riche bliaut de Sire,         |    |
| -             | Forré de vair, orlé d'ermine           |    |
|               | Li a porté une meschine                |    |
|               | A tot une blanche chemise.             |    |

Au rider ot grant paine mise

3295 Une pucele mout cortoise.
Ele ot par pans plus d'une toise,
Et si estoit mout deliie.
Cele la vest qui n'iert pas lie,
Et puis le bon bliaut tot frois.

3300 .I. cercelet petit d'orfrois

(f. 28 c)

I. cercelet petit d'orfrois
Ot en son chief en liu de gimple;
Mout ot le regart douç et simple.

este ert de totes la plus bele : ✓ Sa bloie crine li cercele 3305 En ondoiant tot lés le vis. S'est a ses puceles a vis K'ele est faite par majestire. Eles erent totes en tire Devant li por li acesmer. On peüst bien et terre et mer 331o Cerkier et de lonc et de lé, On eüst ains par tout alé, Je cuit, c'on trouvast sa pareille. Ce c'on la vest et apareille 33 I 5 Li saint sonent a la capele. L'empereris, sa mere, apele Les puceles, si s'est levée, Puis en est a la messe alée, Et l'emperere ne demeure 3320 K'il n'aut après li. En es l'eure K'il en sont alé au moustier, La bele encarge au messagier Mout cointement tot son afaire; Li vallès ert mout debonaire. 3325 Fait ele : « Se onques m'amas, « Va a l'ostel plus que le pas « Por Guilliaume, si le m'amaine :

| τ. | De | cc | HF | 10 |
|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |

(f. 28 d)

| ıuı |  |
|-----|--|

| C | Jе | voel | savoir | quel | vie | il | maine. |
|---|----|------|--------|------|-----|----|--------|
|   |    |      |        |      |     |    |        |

« Amaine le tant seulement

3330 « Parmi cel gardin, coiement,

« Laiens en ma chambre sos terre.

« Car va! — Volentiers, jel vois querre.

— Di li, por Dieu, qu'il ne demort. »

Li vallès a l'ostel s'en cort;

3335 Et quant il fu laiens venus
Il en trova encor de nus

Et de gisans par la maison.

Il ne queroit se celui non Ki encor siet a la fenestre.

3340 Belement, en l'oreille destre, Le salue de par s'amie,

> Qui li mande que ne laist mie K'il orendroit a li ne voist.

Cil est si liés qu'il ne li loist

3345 A respondre por sa liece.

Plus tost qu'il pot a dit : « Ou es[t] ce

« Que ma damoisele me mande?

- Venés en tost, qu'ele conmande

« Que nus hom fors nos ne le sace. »

3350 Entre Guillaume et le message S'en issent fors de la maison.

Il ne disent ne o ne non

A nul home qui laiens fust.

Il sont jusc'au palis de fust

3355 Venu qui clooit le gardin : Li vallès qui mout sot d'engin

En ovri l'uis d'un poi de boise,

Puis sont laiens entré sans noise; S'ont le postiç clos après eus.

3360 Cele les voit venir ansdeus (f. 29)

Quis atent a l'uis de la cambre

|      | Dont li pavemens tu a lambre :            |       |            |
|------|-------------------------------------------|-------|------------|
|      | Cele est riant venue encontre.            |       |            |
|      | « Diex! » fait li vallès, « boin encontre | e!    |            |
| 3365 | « Com est rois qui a tele amie! »         |       |            |
|      | Or sachiés bien qu'il ne vont mie         |       |            |
|      | Lor pas contant ne cil ne cele.           |       |            |
|      | Tant est venus vers la pucele             |       |            |
|      | K'il s'entretienent bras a bras.          |       |            |
| 3370 | Cele li fait des siens .j. las            |       |            |
| , ,  | Entor le col, puis si le baise.           |       |            |
|      | Il ne sont pas iluec a aise               |       |            |
|      | C'on nes espit d'aucune part,             |       |            |
|      | Et li vallès d'aus se depart              |       |            |
| 3375 | K'il ne lor velt grever ne nuire.         |       |            |
| •    | Il sont entré por aus deduire             |       |            |
|      | En la cambre qui mout fu bele.            |       |            |
|      | Il n'i ot dame ne pucele,                 |       |            |
|      | Fors une seule qui les garde              |       |            |
| 338o | Par defors, et qui se prent garde         |       |            |
|      | Ke l'empereris ne demant                  |       |            |
|      | Cele qui tient sen douç amant             |       |            |
|      | Entre ses bras et si le baise.            |       |            |
|      | Or n'est ele pas a malaise                |       |            |
| 3385 | Qui tient ce qu'ele plus amot.            |       |            |
|      | Cil l'esgarde, si ne dist mot,            |       |            |
|      | Ains fremist et souspire et gient         |       |            |
| •    | Et fait ausi com s'ele gient.             |       |            |
|      | Ke qu'ele l'estraint et embrace,          |       |            |
| 339o | La colors li mue en la face, (            | f. 29 | <b>b</b> ) |
|      | Et fait samblant d'ome dolant:            | _     | -          |
|      | « Mes dous, mes biax, qu'est ce? Dès q    | uant, |            |
|      | « Por Dieu, me faites vos tel chiere?     | ·     |            |
|      | — Car je pens, douce amie chiere.         |       |            |
| 3395 | — Por coi? — Car j'ai mout grant raisc    | n.    |            |

3381 ne, ms. nel. — 3388 Corr. com se s'esgient? cf. v. 3904.

| 3400 | « C'or me convient estre larron<br>« De ce qui tot seut estre mien;<br>« Et quant tele honor et tel bien<br>« Ai perdu com d'estre emperere,<br>« Conment porroit nus nés de mere<br>« Avoir grignor duel qu'est li miens?<br>« Certes, moi ne chaut por les biens                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3405 | « Ne por l'onor ne por la terre, « K'encor em puis assés conquerre, « Se je retrai a mon bon pere « Ki me mist en l'onor ou g'ere,                                                                                                                                                                   |
| 2    | <ul> <li>a Dont li vostres me ra mis hors.</li> <li>a Avoirs, richece ne tresors</li> <li>a Ne me porroit faire avoir joie.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 3410 | « Conment cuidiés vos je m'esjoie<br>« Qui ai perdu si grant honor<br>« Que tot mon cuer, tote m'amor<br>« Ai mis en vos sans traire arrière?                                                                                                                                                        |
| 3415 | « Car me dites en quel maniere « Je m'en porrai escaper vis. « La biautés de vostre cler vis « M'a mort et destruit sans prier. « Certes, encor cuidoie g'ier                                                                                                                                        |
| 3420 | <ul> <li>« Que je deüsse estre vo[s] sire.</li> <li>« Hom qui ce pert, que puet s'il s'ire, (f. 29 c)</li> <li>« Et qui tos biens laist et trespasse?</li> <li>« Si s'est biautés en vos esparsse</li> <li>« K'a nului n'est vostre pareille.</li> <li>« La colors blance et la vermeille</li> </ul> |
| 3425 | « Si soutilment vo face aorne, « Ki cerqueroit le monde a orne, « N'i seroit pas vo pers trovée. « En vos s'est nature esprovée. « Et je qui tos les biens i cuit,                                                                                                                                   |

<sup>3421</sup> qui, ms. cui,

| 3 <b>4</b> 30 | « Certes, ne poi dormir a nuit         |
|---------------|----------------------------------------|
|               | « Tant ai pensé a vo valor.            |
|               | « Douce dame, por vostre honor,        |
|               | « Se je vos aim ne vos em poist,       |
|               | « Car c'est une chose qui loist        |
| 3435          | « A moi et a toutes les gens;          |
|               | « Et vostre cors, li biax, li gens,    |
|               | « Ou j'ai mis mon cuer et m'entente,   |
|               | « Tant de doçor me represente          |
|               | « Et d'amistié et de simplece          |
| 3440          | « Que n'est merveille se me blece      |
|               | « Li fais que je soustieng tos seus.   |
|               | « Se li cors en est angoisseus,        |
|               | « Ja li cuers n'en sera lassés,        |
|               | « Car mout m'est bel et mout m'est sés |
| 3445          | « Quant en itel liu penser ose;        |
| - 11-         | « Car autresi conme la rose            |
|               | « Vaint de biauté totes les flors,     |
|               | « Autresi fait vostre douçors          |
|               | « Totes les dames de ceste monde;      |
| 2450          |                                        |
| 3450          | "No form signature $(f. 29 d)$         |
|               | « Ne fu mais vostre pers veue;         |
|               | « Ceste chose est partout seüe.        |
|               |                                        |
|               | On the DV for help or                  |

" On dist k'Yseus fu bele et sage:

" Ce ne set nus fors par usage,

" Car cascuns dist: Je l'oi dire;

" Mais en vos en cui biautés mire,

" Si com je sai et com je voi,

" Quant giete mes iex et avoi

" En vos regarder, et je pens

" Qu'il convient a finer par tens

" Cest regart et cest parlement,

" Et je ne puis savoir conment

" Ne quant je porrai revenir,

| 104          | L'ESCOUFLE                            |         |
|--------------|---------------------------------------|---------|
|              | « Et ne me deveroit partir            |         |
| 3465         | « Li cuers el ventre de pitié?        |         |
|              | « Vostre douçors, vostre amistié,     |         |
|              | « Certes, mar vi jou, bele amie.      |         |
|              | « Or, saciés bien, je n'i voi mie     |         |
|              | « Mon respas, qu'il ne porroit estre. |         |
| 3470         | « De fort ore me fist Diex nestre     |         |
|              | « Ki m'a tolu si grant hautece.       |         |
|              | « Encore est graindre la destrece     |         |
|              | « Por vos que por nule autre rien. »  |         |
|              | Cele l'esgarde et si voit bien .      |         |
| 3475         | K'il n'est nus hom plus a malaise;    |         |
|              | Et el n'est mie mout a aise:          |         |
|              | Kel biau samblant qu'ele li face,     |         |
|              | Ele li voit aval la face              |         |
|              | De ses biax iex chaoir les lermes.    |         |
| <b>3</b> 480 | Ore aproce l'ore et li termes         | (f. 3o) |
|              | K'il covient que le face lié.         |         |
|              | Ele li prie en amistié                |         |
|              | Et conjure que il li die              |         |
|              | S'il onques vit de Normendie,         |         |
| 3485         | K'il puist ramembrer ne qu'il sace,   |         |
| •            | Venir chevalier ne message            |         |
|              | C'on envoiast son pere querre.        |         |
|              | « Dame, » fait il, « de nostre terre  |         |
|              | « Vinrent .x. chevalier normant       |         |
| 3490         | « Ains qu'il fust mors .j. an devant  |         |
| ••           | « Por priier que il s'en ralast,      |         |
|              | « Por Dieu, ou qu'il i envoiast       |         |
|              | « Son fil por avoir sa conté;         |         |
|              | « C'on lor avoit dit et conté         |         |
| 3495         | « K'il avoit une haute dame           |         |
| • •          | « En ceste terre prise a feme         |         |
|              | « De cui il avoit .j. bel oir.        |         |
|              | ,                                     |         |
|              |                                       |         |

3476 el, ms. ele.

|      | « Il me vousisent mout avoir                |
|------|---------------------------------------------|
|      | « A signor por l'amor mon pere;             |
| 35oo | « Mais, dame, la hautece ou g'ere           |
|      | « Ne me laissoit pas acorder                |
|      | « A rien qu'il seüssent mander,             |
|      | « N'onques n'en voil oir proiiere;          |
|      | « Ains s'en ralerent tuit arriere           |
| 35o5 | « Li message desfestué.                     |
|      | « Or a mon pere puis tué                    |
|      | « La mors qui n'espargne nul home,          |
|      | « Et jou rai puis perdu de Romme            |
|      | « La grant honor qui m'ert promise.         |
| 3510 | « Fortune a mout grant paine mise (f. 30 b) |
|      | « A moi trebuchier de si haut.              |
|      | « Quant sens ne eürs ne m'i vaut,           |
|      | « Ne je ne vos puis mais avoir,             |
|      | « Si me convient par estavoir               |
| 3515 | « En Normendie aler par tens,               |
|      | « Car g'istroie fors de mon sens            |
|      | « Se je veoie autre home avoir              |
|      | « Ceste honor et vos et l'avoir             |
|      | « Que vos peres m'avoit promis.             |
| 3520 | - Conment! » fait ele, « biax amis,         |
|      | « Cuidiés vos dont que li Normant           |
|      | « Vos preissent mais a creant               |
|      | « Por faire conte? Se c'ert voirs,          |
|      | « Mes cuers qui mout est tains et noirs     |
| 3525 | « Seroit ja mout liés durement.             |
|      | — Dame, sachiés certainement                |
|      | « C'onques li Normant n'orent joie          |
|      | « Ki lor tornast a ceste voie               |
|      | « S'il erent cert de ma venue.              |
| 353o | - Non? » fait ele, « ça vo main nue,        |
|      | « Que ce vo plevis je por voir              |
|      | « Que por pere ne por avoir                 |
|      | « Ne lairai que je ne m'en aille            |
|      |                                             |

| 106           | L'ESCOUFLE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 <b>53</b> 5 | « Avoec vos; soiés liés sans faille,<br>« K'andui nos en irons ensamble.<br>« Dous amis, certes il me samble<br>« Que dame sui ja de Rueem. »                                                                                                                                                  |
| 3540          | <ul> <li>Dame, » fait il, « or sui vostre huem.</li> <li>« Or ai plus que n'a quens ne rois.</li> <li>« Mais il convient que prochains rois (f. 30 c)</li> <li>« Soit pris par tans de ceste voie.</li> <li>« N'iere asseür tant que je voie</li> <li>« Que nos serons andui meü. »</li> </ul> |
| 3545          | Li grans anuis qu'il a eü Est tresalés por la grant joie De la fiance et por la voie Que s'amie dist qui aproche. Lors la preïst par bele bouche                                                                                                                                               |
| 355o          | Et la baisast, car mout l'acole: Or est bien prise lor parole.                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | or ont andui une pensée. « Amis, je me sui porpensée, « K'il nos estovra cest afaire                                                                                                                                                                                                           |
| 3555          | <ul> <li>« Mout sagement celer et faire,</li> <li>« U tout ne vaudroit pas .ij. trous;</li> <li>« Et d'ui en quinzaine, a estrous,</li> <li>« Nos en irons sans nul respit.</li> <li>— Je criem qu'aucuns ne nos espit,</li> </ul>                                                             |
| 3 <b>5</b> 60 | « Ma bele, parlés belement. »  Ele li dist plus coiement:  « Il covient nostre oirre atirier  « Ançois c'on viegne del mostier.  — Dame, je n'i voi tant de tel. »                                                                                                                             |
| 3565          | Fait cele: « Alés a vostre ostel « Et si faites hui mais grant joie.                                                                                                                                                                                                                           |

3563 Corrompu?

« Gardés que vostre oste s'esjoie,

|               | « Por vo biau samblant, et vostre home;   |
|---------------|-------------------------------------------|
|               | « Et anquenuit, après prinssomme,         |
|               | « Une grant liue ains qu'il ajort,        |
| 3570          | « Gardés que vo gent ne sejort. (f. 30 d) |
| ·             | « Montés, s'alés a vostre dame            |
|               | « Ki est une mout vaillans feme;          |
|               | « Si li dites que je li mant              |
|               | « Salus, et que tot maintenant            |
| 3575          | « Face par Lombardie querre               |
|               | « Les .ij. millors muls de la terre       |
|               | « Et les plus biax, que nous menrons.     |
|               | « Dites li conment nos avons              |
|               | « Devisé tot nostre voiage,               |
| 358o          | « Et si gart bien que nus nel sace        |
|               | « Que vos et ele seulement.               |
|               | « Et faites faire isnelement              |
|               | « Chapes a aige et cotes bures            |
|               | « Et coteriax a nos mesures               |
| 3585          | « D'un drap de Flandres poleté.           |
|               | « N'avroie a piece tot conté              |
|               | « Ne devisé nostre estovoir.              |
|               | « Aportés assés de l'avoir                |
|               | « Et de besans et de richoises            |
| 359 <b>o</b>  | « En boines besaces turcoises.            |
|               | « Gardés bien que tos vos atours          |
|               | « Soit atornés ains .xv. jors,            |
|               | « Et si i metés mout grant paine.         |
|               | « Fain souef et flairant avaine           |
| 3 <b>5</b> 95 | « Faites assés doner as murs.             |
|               | « Vos vendrés ci desous ces murs          |
|               | « La nuit que nos devrons mouvoir.        |
|               | « Por a porter mon estovoir               |
|               | « Amenés serjant ou garçon.               |
|               |                                           |

<sup>3594</sup> Corr. f. s. f. et a.?

| 108  | L'escoufle                                                                                                                                                                | -         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3600 | « Faites torsser a mon arçon<br>« Les besaces u les bouciaus.<br>« Biaus dous amis, malgré tos ciaus<br>« Qui nos cuident despareillier,<br>« Cuit je si bien apareillier | (f. 31)   |
| 3605 | « Nostre voie en ma partie « Que ja n'en serai fois mentie « Ne parjure, ne l'emperere. « Je n'en doi pas laissier mon pere « Ensi trespasser sa fiance.                  |           |
| 3610 | « En cui aroit il donc fiance<br>« S'en moi non qui sui de sa char? »<br>Ce disoit ele par eschar<br>Por ce qu'il s'ert ja defuïs.<br>Entre Guillaume et Aelis            |           |
| 3615 | Devisent bien tot lor afaire; Encore le cuident il mix fere Se Diex le pooir lor en doune. Li uns d'aus a l'autre abandoune Ses bras et sa bouche et son vis;             |           |
| 3620 | Il est ja a celui a vis K'il est cuens et el contesse. Atant repairent de la messe L'empereris et l'emperere, Et la pucele qui garde ere                                  |           |
| 3625 | De la cambre et qui abaate, Ele acort contreval en haste Parmi les degrés de la vis, Disant: « Vés ci l'empereris, « Damoisele, venés amont. »                            |           |
| 363o | Li dui qui tot le deduit ont<br>Se departent isnelement.<br>Il s'entresont mout doucement,<br>Au departir, entracolé.<br>Cele qui bien l'ot escolé                        | (f. 31 b) |
| 3635 | L'a apelé « biax dous amis »;                                                                                                                                             |           |

Mout a bien fait quant el l' a mis
Fors de la dolor ou il ere.
Ele li dist: « Vo boine mere,
« Biax dous amis, me salués.

3640 « Ne cuit mais que vos me veés
« Devant le terme de la voie. »
Jusc'au suel de l'uis le convoie;
Iluec le baise et ele lui:
Ensi departent ambedui.

Il s'en va et cele remaint. 3645 Or convient que cil l'en remaint Qui en la cambre l'enmena. Si a il fait, et cil l'en a Guerredoné mout son service 3650 De bel ronci a sa devise Et de robe enterine et fresce. Après mangiers fu grans la tresce Par la maison et les karoles. Or a Guilliaumes plus paroles 3655 Et tuit si vallet por s'amor. Or va il mex en de amor Li afaires qu'il n'avoit fait. La joie et li samblans qu'il fait Fait mout liés ses gens et son oste. 366o Il despoille sa robe et oste (f. 3ic)Dont li samis estoit tos frois; Si la fait doner au borgois En guerredon de son servise. Il a bien fait tot a devise

3636 el l', ms. ele. — 3656 Peut-être en Dé a.? On pourrait aussi proposer quelque chose comme : Or li va miex endroit amor, ou en (ou dès) icel jor.

Quanque s'amie ot conmandé. A ciaus qui li ont demandé

3665

A fait doner biax dons et gens. Al matin monte il et ses gens; Si s'en issent de la cité. 3670 « Diex! » fait il, « tant jor ai esté « En cel grant palais a sejor! » Il a chevauchié tot cel jor Et l'endemain; ainc ne fina, Et au tiers jor s'en vindrent la 3675 U sa mere estoit a estage. Il envoia .j. sien message Avant por noncier sa venue. La mere est encontre venue Plorant de joie et de pitié, 368o Et cil a ja tant esploitié K'il est descendus au degré. Mout l'en sot sa mere bon gré De ce que il la vient veoir. Ele n'eüst or nul avoir Tant chier com ele a sa venue. 3685 De si loing que cil l'a veue Il li cort sore, si le baise : Por la grant joie sont a aise Si chevalier et si serjant. Par la main l'enmaine riant **3690** (f.31d)Jusqu'en la grant cambre celée : Cil n'a nule cose celée Que sa mere ait demandé. « Fiex, » fait ele, « que m'a mandé « L'emperere? est il tos sains? 3695 - Dame, la chose u je pens mains, » Fait il, « si est en sa santé. — Por coi? » Lors li a cil conté Conment li rois l'avoit honi 3700 Et conment li serf l'ont trai Ki li ont fait sa foi mentir, Et conment il [l'] ont fait partir

```
De sa fille par lor consaus;
        Et l'emperere a ses iaus
        Le vit qui bien i puist adonques.
3705
         « Fix, » fait ele, « qu'il n'ama onques
         « Vo bon pere, n'ainc n'en fu[i] lie
         « Tant com il fu de la maisnie
         « L'empereor qui tant l'ama,
3710
         « Dont je cuit bien que or le m'a
         « Laissié veoir a la parclose.
         « Et cele qui tout a enclose
         « En li biauté, sens et proesce,
         « Volt l'ele donc? » Fait il : « En' es[t] ce
         « Ma damoisele dont vos dites?
3715
         - Oil, c'est ele. - Ainc ne veistes
         « Si dolante riens par samblant;
         « Mais ses sens li aloit emblant
         « Son duel, por decevoir son pere.
         « Et sachiés bien, malgré sa mere,
3720
                                                  (f. 32)
         « Avons nos puis parlé ensamble. »
         Lors li conte tot, ce me samble,
         Ensi com ele avoit mandé,
         Et conment ele ot demandé
3725
         Le couvine de Normendie.
         Il ne lait riens qu'il ne li die;
         Tot li dist le mains et le plus.
         Ne sai que vos desisse plus:
         Ensi com il li a conté,
3730
         Et ensi conme ele a mandé
         Le fait la dame sans arrest.
         Li mul furent quis bel et prest,
```

3705 puist, corr. pert. - 3709 Corr. qu'il tant a.?

Les robes faites a devise Totes teus com ele devise.

| 3 <sub>7</sub> 35 | Mout fu bien fait en mains d'uit Mout li anoie li sejors Et la quinzeine qui tent dure | jors.     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | Et la minaria ani tant des                                                             |           |
|                   | Di la quinzame qui tant dure.                                                          |           |
|                   | Or oiés estrange aventure,                                                             |           |
|                   | K'or volsist estre au chemin mis.                                                      |           |
| 3740              | Mere ne parens ne amis                                                                 |           |
|                   | Ne li plaist tant conme s'amie.                                                        |           |
|                   | Sachiés bien c'on ne l'en doit mie                                                     |           |
|                   | Blasmer s'il aime par amors,                                                           |           |
|                   | C'on en est plus en boines mors                                                        |           |
| 3745              | Et plus jolis et acesmans;                                                             |           |
|                   | Et sachiés que nus fins amans                                                          |           |
|                   | Ne dira ja riens qui desplace                                                          |           |
|                   | A nului, n'en voie n'en place,                                                         |           |
|                   | Se mautalens ne li fait dire:                                                          |           |
| 3 <b>75</b> 0     | En cestui n'a il riens a dire,                                                         | (f. 32 b) |
|                   | Ne de cointise n'a il point.                                                           |           |
|                   | La douçors celi le repoint                                                             |           |
|                   | Ou il a mis tot son penser.                                                            |           |
|                   | Quant la quinzaine dut passer,                                                         |           |
| 3755              | Il fait apareillier sa voie.                                                           |           |
|                   | Plorant o larmes l'en envoie                                                           |           |
|                   | La mere qui plus n'en avoit.                                                           |           |
|                   | Tant dementiers qu'ele le voit                                                         |           |
|                   | Se li prie mout de bien faire.                                                         |           |
| 3760              | .I. sien camberlenc debonaire                                                          |           |
| ·                 | Envoie o lui sor .j. des murs,                                                         |           |
|                   | Car mout estoit preus et seurs,                                                        |           |
|                   | Por porter la robe s'amie.                                                             |           |
|                   | « Fiex, » fait ele, « ne laissier mie,                                                 |           |
| 3765              | « Se Diex en la terre te maine,                                                        |           |
| •                 | « S'on la te rent en ton demaine                                                       |           |
|                   | « Si le me fai par tans savoir.                                                        |           |

3764 Ms. laissiés.

```
« Je ne quit mais grant joie avoir
         « Jusque je voie ton mesage.
3770
         « Biaus dous fix, jamais que je sace
         « Ne cuit veoir riens que j'aim tant
         « Com je fais toi. » Tot en montant
         L'a cil baisie, si s'en part.
         A poi que li cuers ne li part
3775
         De pitié a cel departir,
         Mais ce fait auques mi partir
         Son duel qu'ele est en esperance
         K'il sera quens, et la creance
         L'en revait auques confortant.
         « Fiex, » fait ele, « a Dieu te conmant. (f. 32 c)
3780
         « Salue moi ma damoisele.
         « A Dieu soiés et vos et ele
         « Se le cuidiés veoir jamais. »
         Cil s'en vait. Or convient il mais
3785
         C'on reparaut de la pucele.
         Je cuit mout bien que c'estoit cele
         En cui nature ot tos biens mis.
         Ele sait bien que ses amis
         Revenroit cele nuit sans doute.
3790
         Ele avoit la quinzaine toute
         Gastée en amasser avoir.
         Ele peut mout bien tant avoir,
         Qu'en joiaus, qu'en or, qu'en besans,
         Ke bien i estoit li pesans
3795
         De .xx. mars, estre l'autre afaire.
         Onques nus hon ne li vit faire
         Ausi grant joie en une nuit.
          Les karoles et li deduit
```

3769 mesage, ms. mielage. — 3783 Corr. Se la cuides?

Durerent tant après mangier

Que la dame s'ala couchier. La nuis estoit auques passée;

38oo

| L'ESCOUFLE | Ľ | ES( | COU | FLE |
|------------|---|-----|-----|-----|
|------------|---|-----|-----|-----|

| T | 1 | 4 |
|---|---|---|
| • | • | 7 |

La damoisele en est alée La ou l'empereris se couche

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3805 Cele nuit, si com faire doit.

Le millor anel de son doit

Li a baillié la mere en garde

Par chiere, n'el ne se prent garde

K'el ne le doie au main ravoir.

3810 El l'amoit plus c'un grant avoir Por la richece de la pierre,

Ki plus ers vert que fuelle d'ierre Et si avoit mout grant vertu. (f. 32 d)

« Fille, boine nuit aies tu, »

3815 Fait la mere; « va tost couchier, « Que je n'ai nule riens tant chier

« Conme ton cors mout avenant.

— Douce mere, a Dieu vos conmant. » Dont l'a baisie au congié prendre.

3820 Or ne s'i set el garde prendre Que ce soit congiés a tout fait. Ele le baise et si en fait Grant joie a cele departie.

> Ensi s'est la bele partie De sa mere l'empereris.

3825 De sa mere l'empereris.

En la soie chambre u ses lis

Estoit fais est venue arriere:

L'anel mist en une aumosniere

D'un samit vermeil, fin et frois
Ki pent a son tissu d'orfrois
K'ele ot le jor au primes chaint.
La damoisele se deschaint,

S'a l'aumosniere despendue De la ou ele estoit pendue, Puis la ratache a une afiche

3804 Vers omis.

٠.

Quarrée, a pierres, bele et riche Dont ele ot son col afichié. Ele a bien son cuer afichié Que ses dous amis, s'ele vit, 3840 Avra l'anel k'il ainc ne vit Et l'aumosniere tot ensamble. (f. 33)A son couchier ot, ce me samble, Biaus vallès et beles puceles. Quant ele est couchie: « Mes beles, » 3845 Fait ele, « alés gesir huimais. » Hé! Diex, el ne seront jamais A son couchier n'a son lever. Celes cui il ne doit grever S'en vont couchier isnelement; 385o Et sachiés bien certainement Que la grans rage et les karoles Et l'abondance des paroles Les fait endormir et froncier. La damoisele n'ot rien chier 3855 Com le sommeil qui les acoise. « Diex, » fait ele, « doinst qu'il me loise « Parfurnir mon proposement! » Ele se vest isnelement De sa cote et de sa chemise. 386o Coiement et souef s'est mise Fors de son lit, sans faire noise, Hastivement. Ains qu'el s'en voise Ele se chauce et vest et lie, Et sachiés bien qu'ele n'est mie 3865 En grant paine a drecier ses crins. Ele est venue a ses escrins Ou li joiel sont et li ors. Tot ce qu'il i a ens met hors En une toie d'oreillier;

3854 Ms. rien tant ch

| 110           | L ESCOUPLE                             |           |
|---------------|----------------------------------------|-----------|
| 3870          | Puis en vait as lis oreillier          |           |
|               | Savoir c'aucune ne s'esveut            | (f. 33 b) |
|               | Des puceles : quanqu'ele velt          |           |
|               | Puet bien faire tot asseur.            |           |
|               | Ne sai se c'est por son eur            |           |
| 3875          | U se Diex velt qu'ele s'en aille.      |           |
|               | Ele prant une grant touaille           |           |
|               | A une perce et .iij. linceus;          |           |
|               | Ses a liiés ensamble o ceus            |           |
|               | C'on ot lués droit en son lit mis.     |           |
| 3 <b>8</b> 80 | Mout la doit amer ses amis,            |           |
|               | Quant ele ensi por lui s'en emble.     |           |
|               | Tant a liié de dras ensemble           |           |
|               | K'il orent bien .c. piés de lonc.      |           |
|               | Ele vait ouvrir par selonc             |           |
| 3885          | Son cevès une grant fenestre.          |           |
|               | Mout par estoit et sage et mestre      |           |
|               | De son afaire apareillier:             |           |
|               | Mout savoit bien entorteillier         |           |
| 00            | Les linceus entor le piler             |           |
| 3890          | Par ou ele s'en velt aler.             |           |
|               | Grant hardement li fait emprendre      |           |
|               | Amors qui ne la laist entendre         |           |
|               | A paor n'a nule autre chose.           |           |
| 10 -          | Mout est preus quant ele s'en ose      |           |
| 3895          | Par ilueques aval descendre.           |           |
|               | Fait ele: « Or me devroit deffendre    |           |
|               | « Li rois mes peres ceste voie.        |           |
|               | « Je ne cuit jamais qu'il me voie,     |           |
| 2             | « Dieu merci et son bon conseil.       | •         |
| 3900          | « S'il me laissast, si com je suel,    |           |
|               | « Estre çaiens o mon ami,              | (f. 33 c) |
|               | « Por toute s'onor et demi             |           |
|               | « Son empire n'osase gien              |           |
| 2005          | « Avaler ci. Se je m'esgien,           |           |
| 3905          | « C'iert tot par lui et par ma mere. » |           |

La fenestre qui si haute ere La faisoit douter totes voies, Et ses sens la remet es voies De raison, qui mout li keurt seure Et qui li dist : « Fole, demeure. 3910 « Vels tu hounir tot ton lignage? « Se tu t'en vas en soignentage, « Tuit ti ami i aront honte. » Mais amors abat et sormonte 3915 Son sens, et boute tot arriere Raison, et dist: En quel maniere Puet cis voiages remanoir? Lairoit on son ami manoir Avuec, se ele estoit remese? Nenil. Dont ne vaut une frese 3920 S'el ne fait quanqu'ele a empris. Certes plus d'onor et de pris Ara ele del fil le conte, Se le prent, que de quanque monte A ceste honor n'a cest empire. 3925 Par Dieu, s'il iert de tous li pire S'est ele o lui par foi plevie. Mout a grant bataille et envie Entre amor et raison et sens. Fait la bele : « Quanque je pens **3930** « Ne me vaut riens, se plus n'en fas. (f. 33 d) « Certes jou grat hors et effas « De mon cuer l'amor de mes gens « Por celui qui si par est gens 3935 « Et biaus et de cors et de vis. « Par foi, il [m'] est ja bien a vis « K'il est la jus desous ces murs. » Cele escoute et si ot les murs Et celui qui la l'atendoit. « En non Dieu, c'est il; ce que doit? 3940

« Mauvaise riens, qu'aten je tant? »

#### L'ESCOUFLE

Ele est a deus piés en estant Montée en la haute fenestre. L'un pié met fors et le braç destre, S'açaint le piler et acole. 3945 Hardemens et amors l'escole K'ele se tiengne bien as dras. Fait amors: « Bele et ja vendras « La desous a ton douç ami. » 3950 Fait sens et raison : « Qu'es[t] ce? aimi! « Aelis, irés vos ent donques? - Oil voir. - Or ne fist ce onques « Fille a roi tel descouvenue. - Por coi? Mes amis [m'] est venue 3955 « Querre, et je [ne] m'en iroie? « Sachiés que je n'en mentiroie « Ma foi, et se je m'en aloe, « Sans blasme. » L'aler amors loe, Quanques raisons vait destornant. 3960 Ele s'en ist fors en tornant Son visage vers le piler. (f. 34)Ançois qu'ele se laist aler : « Diex, » fait ele, « a vos me conmant. » Et ses amis (ne sai conmant, L'oi gemir a la fenestre, 3965 La ou ele l'ot rové estre) Acort, contreval le gardin : Mout est liés quant il voit l'engin Et s'amie qui s'en avale. 3970 « Ainc mais, » fait il, « ne fist Diex ale « Ne chose qui tant me pleust. « Jou l'aim plus que s'il me ploüst « Tot l'or ne tot l'argent del monde. » Il reçoit celi qui soronde Toutes les autres de biauté. 3975

3972 ploüst, ms. pleüst.

Mout a poi en ses bras esté Ouant il ne l'a .c. fois baisie. Or est la bataille apaisie De lor cuers quant il s'entretienent; Il s'entresgardent, si se tienent 3980 De parler k'aucuns nes espit. Fait ele: « Or m'en vois el despit « Les sers l'empereor, mon pere. » Cil l'enmaine al serjant sa mere Ki gardoit les muls et la robe. 3985 Or sachiés que richement robe Guilliaumes la maison le roi. Ouant sont assamble trestot troi. Fait il: « Or tost, ma damoisele, « Vestés ceste robe nouvele; 3990 (f. 34 b)« Ostés cest bon bliaut de Sire. « N'avrois mais tel si serai sire « De Rueem et de la contrée. » La gentix pucele honerée Le tolt, sel doune au chamberlenc, 3995 Et cil li vest d'un drap flamenc Cote enterine et coterel Ki mout li sist et bien et bel.

Il l'atorne bien et acesme,
Et afuble de ce meesme
Par desus une bele cape.
Mout est lie quant ele escape
Le roi son pere et la roine.
Por çou que sa cote traine
Li camberlens bel li escource,
Et ses dous amis li acource
Son estrier, puis si la remonte.
Il ne font mie grant remonte.
Ke qu'il s'en issent del porpris,

| 4010 | Li serjans a par le frain pris                |
|------|-----------------------------------------------|
| •    | Le mul qui la pucele emporte.                 |
|      | Il l'adestre jusc'a la porte                  |
|      | Par ou on s'en issoit vers France.            |
|      | Il ont andui mout grant fiance                |
| 4015 | En la lune qui les esclaire.                  |
| 4    | Fait il au sergant debounaire,                |
|      | Quant il sont hors de la cité:                |
|      | « Reva t'en, assés as erré                    |
|      | « Avuec nos, que mais n'avrons garde.         |
| 4020 | - A Dieu donc; or vos prennés garde           |
| 4020 | $\alpha$ Et de la dame et des murs. (f. 34 c) |
|      | « Se Diex vos sueffre et vostre eurs          |
|      | « Aler ensi en Normendie,                     |
|      | « Ja n'i avra nul qui ne die                  |
| 4025 | « Que mout arés fait grant prooise.           |
| 4023 | — Amis, » fait la preus, la cortoise,         |
|      | « Salués moi vo bone dame.                    |
| •    | « Dites li bien que, par ceste ame,           |
|      | « Jou l'aim plus que l'empereris. »           |
| 4030 | Ensi est la bele Aelis                        |
| 4030 | Del bon cambrelenc departie.                  |
|      | Cil qui s'amor li a partie                    |
|      | Remande ausi salus sa mere.                   |
|      | Or s'en vont, et cil qui seus ere             |
| 4035 | S'en retorne vers la contrée.                 |
| 4033 | Li mul la caucie ferrée                       |
|      | Les emportent grant aleure.                   |
| •    | Il ont si souef ambleure                      |
|      | K'il ne se muevent, ce lor samble.            |
| 4040 | Or s'en vont deduisant ensamble               |
| 4040 | Et acolant d'aures en autre[e]                |

4022 Ms. nos ... nostre. -- 4036 mul, ms. muls.

Li uns des .ij. muls et li autre[s] S'entrejoingnent si lés a lés

|      | K'adès li tenoit cil au les        | -         |
|------|------------------------------------|-----------|
| 4045 | Sa main ou a sa bele face.         |           |
| •    | La damoisele velt qu'il face       | •         |
|      | De li com de s'amie chiere.        |           |
|      | Fait il: « Mout ai la lune chiere  | •         |
|      | « Qui cel biau vis vos enlumine. » |           |
| 4050 | Bien ont andui mis en la mine      |           |
| •    | Meres et parens et avoir           | (f. 34 d) |
|      | Por acompļir tot lor voloir.       |           |
|      |                                    |           |

ot ont atorné au deduit. 📧 Mout lor est bel, cui qu'il anuit, Ce qu'il s'en vont en Normendie. 4055 Cele nuit ont de Lombardie Passé plus d'une grant jornée; Et quant ce vint a l'ajornée, Ke l'aloete trait son chant. Li dui mul qu'il vont chevanchant 4060 Ne s'arestent a val n'a tertre. Et la clartés par la fenestre Entre en la cambre as puceles. Hé Diex! encor ne sevent eles 4065 Conment il lor est mescheu la con a Lor oreillier qui sont cheu De sos lor chiés les esmanveillent. En esveillant mout se merveillenr Del jor qui est si biax et clers. . L'une a veu pendre les cles 4070 Al coffre qui estoit ouvers: Lors a primes fu descouvers Li larrecins a la pucele. Premierement se leva cele Qui velt veoir que ce peut estre. 4075

4044 li, ms. le. — 4058 Ms. la jornée. — 4071 Ms. coffres.

4110

En alant vit a la fenestre Pendre les dras et les linceus. Et ne vit nul el lit de ceus U la pucele estoit coucie, 4080 Ki mout par tans s'ert descoucie Por aler a son douc ami. (f. 35)« Lasse, » fait ele, « lasse, aimi! « Com nos a pechiés endormies! « Or sus, or sus, lasses, traies! 4085 « Que mout nos het Diex et sa mere. - Por coi? - Que cele qui dame ere « De nos toutes s'en est alée. - Par ou? -- Ele est ci avalée « A une corde de linceus. » Lors veist on celes et ceus 4090 Oui en la cambre erent adès Hurter as parois et as ès Lor chiés, et lor poins tordre et batre. Ki deust la grant tor abatre N'i eust il hui tel temoute. 4095 Li deus et la pitiés tant monte Qu'eles s'escrient a haus cris: « Ahi! damoisele Aelis, « Com nos a morte vostre alée! » Une grant plice large et lée, 4100 Ne sai s'ele ert grise ou hermine, A mis en son dos la roine, Puis est venue a cele noise. Lors n'i a nule qui n'acoise 4105 Son duel quant la mere est venue. En plorant dist : « Qu'est devenue Aelis, ma trés douce fille? - Quoi! dame, quoi! ja s'en est ille

« Alée anuit des premiers cos.

« Par cui Guilliaumes fu banis!

« Ceus puist mangier li leus du bos

(f. 35 b)

## L'ESCOUFLE

|      | « K'encore fust bele Aelis                |    |
|------|-------------------------------------------|----|
|      | « Çaiens se Guilliaumes i fust. »         |    |
|      | S'uns hom eust le cuer de fust            | i  |
| 4115 | U de piere, si fust laians,               |    |
| 7    | Si plorast il et fust dolans              |    |
|      | Por la pitié, por la dolor.               |    |
|      | A tant es vos l'empereor                  |    |
|      | Ki vient au duel, ses poins batant.       |    |
| 4120 | Hé Diex! ja les amoit il tant             |    |
| 7    | Les enfans qui s'en sont alé!             |    |
|      | Cil qui Guilliaume orent mellé            |    |
|      | A lui li ont tolu sa fille.               |    |
|      | « Hé! Diex, » fait if, « ja n'avoit ille  | •  |
| 4125 | « Si bele el mont tant com cix cuevre.    |    |
| 7    | « Cil ert en parole et en oevre           |    |
|      | « Si cortois et si ademis,                |    |
|      | « Et nature avoit en eus mis              |    |
|      | « Tant sens et biauté, et franchise       | 1. |
| 4130 | « Polissoit si lor gentelisse             |    |
| •    | « Qu'en nul lieu n'avoit lor pareus.      |    |
|      | « Mar les vi onques de mes ex             |    |
|      | « Quant je les ai si tost perdus!         |    |
|      | « Tot cest mal qui m'est avenus           |    |
| 4135 | « M'a fait ma feme et mi mal serf.        |    |
| •    | « Or avons çou que je deserf,             |    |
|      | « Dont ja restors n'iert de la perte.     |    |
|      | « Mout a fait Diex venjance aperte        |    |
|      | « De ma foi que j'ai trespassée. »        | I. |
| 4140 | La roine est si trespensée                |    |
|      | K'ele n'ose dire o ne non. (f. 35         | с  |
|      | « Sire, por Dieu, » font li baron,        |    |
|      | « Aiés pitié de vos meisme.               |    |
|      | - Jou n'en faç pas, » fait ii, « la disme | !  |
| 4145 | « De duel que j'en devroie faire.         |    |
|      | « Ceus qui cest duel et cest afaire       |    |
|      | « M'ont fait ne doi je gaire aimer.       |    |

4180

4181 soi, ms. son

|      | « Nes lairai en terre n'en mer            |   |
|------|-------------------------------------------|---|
|      | « Ke je nes destruise et desface.         |   |
| 4150 | « Si sui dolans, ne sai que face,         |   |
| •    | « De ma fille bele Aelis.                 |   |
|      | « Mout doi hair l'empereris               |   |
|      | « Qui ce m'a fait et porchacié.           |   |
|      | « Hé! las, ch'a mon, qu'ele a chacié      |   |
| 4155 | « Le damoisel qui or l'enmaine,           |   |
| •    | « Qui mon roiaume et mon demaine          |   |
|      | « Deüst avoir puis mon decès.             |   |
|      | « Quant vos me priiés que je cès          |   |
|      | « De plorer, vos ne faites preu.          |   |
| 4160 | « Guillaume le gentil, le preu,           |   |
| •    | « U le ferai je jamais querre?            |   |
|      | « Ja n'avoit il si bel en terre           |   |
|      | « Quant il estoit bien acesmés. »         |   |
|      | A cest mot s'est li rois pasmés           |   |
| 4165 | Devant ses gens sor le froit marbre.      |   |
| •    | Tuit tramblent conme fuelle en arbre      |   |
|      | Por la pucele et por le pere.             |   |
|      | De la pamison ou il ere                   |   |
|      | Est revenus après grant piece;            |   |
| 4170 | Il desront ses dras et depiece,           |   |
| •    | Si s'aherte vers la fenestre. (f. 35      | d |
|      | S'on l'i laissast, je cuit, seul estre,   |   |
|      | Il fust fors el gardin salis.             |   |
|      | « Ahi! » fait il, « fille Aelis,          |   |
| 1175 | « Com las linceus, com lasse corde!       |   |
| •    | « Mis m'ont el ventre grant discorde      |   |
|      | « Entre mon duel et ma liesce.            |   |
| •    | - Sire, » font li baron, « or es[t] ce    |   |
|      | « Deus qui ne vaut une escaloigne. »      |   |
| 418o | Cascuns des sers fuit et aloigne          |   |
|      | Son avoir et soi de la cort.              |   |
|      | - 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( |   |

(f. 36)

- « Sire, » font il, « a terme cort
- « L'avrés se vos le faites querre.
- Diex! » fait li rois, « qui voldroit terre,
- 4185 « Chastiax et manoirs et cités,
  - « Graindre seroit ma volentés
  - « De doner c'a nului del prendre,
  - « Se nus voloit la voie emprendre
  - « Et la queste des .ij. amans. »
- 4190 Laiens en ot ja ne sai quans, Vassaus, sergans et chevaliers, Qui se poroffrent volentiers Devant le roi de ceste queste.
  - A ceus qui en font la requeste Fait li rois ovrir son tresor.
- 4195 Fait li rois ovrir son tresor.
  Il font cargier argent et or
  Et deniers et vaisselemente.
  Tant ont pris, que de riens ne mente,
  K'a .iij. ans ont bien lor despense.
- 4200 Fait l'emperere : « Çou que pense « A la joie de vo repaire
  - « Me fait ja lie. Or i apaire
  - « Vo proesce et vos vasselages! »
  - Il done congié as messages,
- 4205 Et cil le prennent demanois,
  Montent es biax muls espanois,
  C'on lor ot quis boins et corssiers.
  Par chemins divers, par sentiers,
  - S'en issent fors de la cité,
- Au mouvoir sont tot desrouté:
  Li un s'en sont alé vers Gevenes
  Ou Guilliaume fu norris jenvres,
  Li autre en Sezile et en Pulle,
  Mout emportent avoir a pulle;

4184 terre, ms. fere. — 4200 Ms. que je p. — 4211 Corr. Genvres? Cf. v. 1696.

| 126         | L'ESCOUFLE                           |           |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 4215        | Li autre en Gresce et en Calabre.    |           |
| •           | Il ne vienent a crois n'a arbre      |           |
|             | N'a forchie voie u ait gent          |           |
|             | K'il ne demandent bel et gent        |           |
|             | S'il eussent par aventure            |           |
| 4220        | .II. enfans tous d'une faiture       |           |
| •           | Encontrés et tos d'un eage.          |           |
|             | Onques n'en porent li message        |           |
|             | Par nul home qu'il encontrassent     |           |
|             | Oir nouveles: tot trespassent,       |           |
| 4225        | K'ainc n'en porent oir nouvele.      |           |
|             | C'est drois, que li biaus et la bele |           |
|             | S'en vont andui en Normendie.        |           |
|             | Ke que del pere vos en die,          |           |
|             | Ses dex remest por la fiance         |           |
| 4230        | Des quereors, et l'esperance         |           |
|             | Li promet encor a ravoir             | (f. 36 b) |
|             | Sa fille; mais por nul avoir         |           |
|             | Ne li pot puis sa feme plaire.       |           |
|             | Por chose que nus seust faire        |           |
| 4235        | N'oserent puis a cort venir          |           |
|             | Li serf: on voit bien avenir         |           |
|             | Que cil ont le mal quil porchacent.  |           |
|             | Li enfant qu'i[l] sivent et chacent  |           |
|             | S'en vont andui a mout grant rage.   |           |
| <b>4240</b> | Ainc dui enfant de lor eage          |           |
|             | Ne s'en alerent si par sens;         |           |
|             | Car quant il est saisons et tens     |           |
|             | K'il lor couvient prendre ostel,     |           |
|             | Guilliaumes le prent adès tel        |           |
| 1245        | U il n'a cure c'on le truisse.       | -         |
|             | Il n'en prendra ja nul, k'il puisse, |           |
|             | En maistre rue ne sor voie,          |           |
|             | K'il crient adès k'aucuns nes voie   |           |
|             |                                      |           |

L'ESCOUFLE

Ki les vousist mener arriere. Il fait tant vers la chamberiere 4250 Et vers la maisnie son oste C'on le deschauce et c'on li oste Les seles d'ambedeus les murs. Ja li damoisiaus n'iert seurs Devant que si mul soient aise: 4255 Il fait bien tant c'on les aaise De conroi d'avaine et de fain : Il nes laist pas morir de fain, Lui ne son oste ne s'amie. 4260 Por deniers ne remaint il mie K'il n'aient trop char et viande, (f.36 c)Bons vins et poissons qu'il conmande K'on akate a grant largesce. Ses grans sens et sa gentillesce 4265 Sueffre qu'il est de grant afaire. Il fait la nuit les pastés faire Por l'endemain mangier as chans. Ainc mais nus enfes de .xij. ans Ne seut tant conme cis set ja. 4270 Onques nule fois ne manga Dusques ses ostes fust assis. Il se contient adès ensis En tos les ostex u il vient. Mout est liés quant si bien li vient De la pucele k'il enmaine. 4275 Por la rikece k'il demaine Ont tuit li oste grant merveille; Cascune ostesse se conseille Privéement a son baron : « Cis pert bien fix a haut baron 4280

« Et ceste fille a haute dame.

<sup>4255</sup> Ms. s. a aise. — 4265 Sueffre, corr. Cuevre? — 4278 se, ms. le.

# L'ESCOUFLE

|        | — se cuit mout bien, " lait ii, " par in ame,    |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | « Que de biauté n'est sa pareille.               |
|        | « Vés conme ele est clere et vermeille,          |
| 4285   | « Et cis si gens com il puet estre.              |
|        | « Bien pert a son vis, a son estre               |
|        | « K'il est fix a roi ou a conte. »               |
|        | Après mangier, quant il aconte                   |
|        | A son oste de sa despense,                       |
| 4290   | La pucele qui riens n'i pense,                   |
|        | Rent tos jors d'argent plus que mains. (f. 36 d) |
|        | Il font tant partout qu'a lor mains              |
|        | Lor font lor oste adès lor lis.                  |
|        | Mout ont soulas, mout ont delis,                 |
| 4295   | N'est deduis ne riens qui lor faille.            |
|        | Il fait le soir en la touaille                   |
|        | Liier le sel et les gastiax                      |
|        | Et si fait remplir ses bouciaus                  |
|        | De bon vin froit u de raspé.                     |
| 4300   | Li pasté sont envolepé                           |
|        | De l'une part en la besace;                      |
|        | En l'autre tele eure est fouace                  |
|        | U char froide u geline en rost,                  |
|        | Puis la ferme, c'on ne li ost                    |
| 4305   | Sa viande et son afaire.                         |
|        | Tot set si bien et si bel faire                  |
|        | Et si sagement com nus miex.                     |
|        | Et quant il voit que li sommiex                  |
|        | Vait aprochant bele Aelis,                       |
| 4310   | Il boivent puis si vont as lis                   |
|        | Por reposer jusc'au demain.                      |
|        | Il se lievent adès mout main                     |
|        | Et chevauchent jusques vers prime;               |
|        | Et quant il voit que l'ore aprime                |
| 43 1 5 | Et li tans c'on se doit disner                   |
|        | Et il puet fontaine trouver                      |
|        | Sor chemin, en plain u en bos,                   |

۸.

Fait il: « Ma bele, par mon los, « Nos descendrons ci por mangier. » 4320 Cele ne fait de riens dangier, (f. 37)Ains otroie quanqu'il conmande; Et il la sert de la viande Bien et bel. com sa douce amie. Por le mangier ne remaint mie 4325 K'il ne l'acole et qu'el nel baist. Après mangier li dist qu'il baist Son blont chief sor son dolc escors. Sovent lor est li jors trop cors Por le solas, por le deduit. Il ne vuelent jusques vers nuit 4330 Nule fois venir a ostel. Des flors qu'il truevent li fait tel Chapelet qui mout li avient: Et sachiés bien, quant il avient 4335 K'ou chief li met, qu'ele le baise : Por ce que li baisiers li plaise, Ele oevre si sa bele bouche Que l'une langue a l'autre touche Malgré les dens blans et serrés 4340 K'amors lor a si desserrés Que li uns ne puet l'autre mordre. Bien doit si dous baisiers amordre .II. amans quant il sont ensamble. Mout doit bien hair, ce me samble, Ki les pert tex par son forfait. 4345 Quant li enfant ont le jor fait Lor deduit au bos ou au plain, Sor les muls, qui sont gros et plain D'erbe fresce menue et tendre, Montent, ne vuelent plus atendre,

4350

Et chevauchent jusc'as ostex. Le jor estoit lor deduis tex. (f. 37 b)

Andui chevauchent a grant joie.
Tant ont erré k'a la monjoie
Vindrent de Tol en Loheraine:
C'est uns des plus biax lius du raine,
De bos, de prés et de riviere.
Plus ont d'une semaine entiere
Erré, k'il n'ont jor sejorné.
Cel jor, quant il fu ajorné,
Fait cascuns amener son mur.

Fait cascuns amener son mur.

Hé, Diex! s'il erent asseür,

Tant lor plairoit sejors et aise!

Non por ce qu'il aient mesaise

4365 D'ostel, de lit ne de viande,
Mais mout doutent quant nus demande
Quel part il vont ne dont il vienent.
Por maintes choses qui avienent
S'il se doutent n'est pas merveille.

4370 Cele avoit mout clere et vermeille
La face por le kaut soleil.
Fait ele: « Amis, mout m'esmerveil

« Kel païs c'est ki si est biaus.

« Vés com biax tertres, com biax vaus, 4375 « Quex praeries, quel vignoble!

« Cele cités est riche et noble

« De tors, de clochiers, de maisons. « Je voel que nos i herbejons

« Sempres de haute eure ambedui,

4380 « Car mout m'avra anuie hui.

« La matinée, et li grans chaus (f. 37 c)

« M'a hui tant fait mal et enchaus

<sup>4361</sup> amener, corr. arester? - 4380 anuïe, ms. anuit.

« Que li chiés me delt orendroit. » Que qu'il en vont parlant, tot droit 4385 Vers la cité, grant aleure, Il a oi par aventure Lés le chemin, en .j. jonchois, .I. ruisselet qui n'ert pas cois, Ains murmure sor la gravele. Il a oi la fontenele 4390 Dont l'aigue est plus clere c'argens. Fait il: « Or est ce li plus gens « Lius d'aigue douce et de flors; « Ainc mais ne vi de tans colors 4395 « En si poi de terre autretant. » Il esgardent tot en estant Le liu delitable en esté. La rousée ot si grans esté K'encor en sont tot plain li oel Des flors, et li rais del soleil 4400 Feroit si en cascune flor Que l'aigue en reçoit la color De cascune tel conme el l'a. « Biax dous amis, » fait ele, « la « Voel je descendre por mangier. » 4405 De tant la velt cil losengier K'il li otroie volentiers. Atant .j. mout soutix sentiers Ambedex les conduit et maine Du chemin jusc'a la fontaine. 4410

> Il saut jus, si l'a descendue; La pucele s'est estendue As flouretes et au deduit.

(f. 37 d)

<sup>4394</sup> Ainc.... tans, ms. Ains.... tant. — 4412 estendue, corr. entendue?

|   | 2 | n |
|---|---|---|
| ĸ | J | 4 |

# L'ESCOUFLE

|      | Por le chaut qui li grieve et nuit   |        |
|------|--------------------------------------|--------|
| 4415 | Tolt sa chape et sa jupe fors:       |        |
| • •  | Ele remest em pur le cors,           |        |
|      | Toute desli[i]e et desçainte.        |        |
|      | Sa cote li fait grant açainte        |        |
|      | Tot entor li, sor l'erbe drue.       |        |
| 4420 | Mout est garis qui a tel drue;       |        |
| ••   | Ne doit avoir nule destrece.         |        |
|      | Por ce que sa bende destrece,        |        |
|      | Li cort kavelet et li blont          |        |
|      | Par mout grant maistrie li vont      |        |
| 4425 | Par devant le tor des oreilles       |        |
| • •  | Desci jusqu'a faces vermeilles;      |        |
|      | Sor son blanc col en rot flociax.    |        |
|      | Li vallès a mis les bouciax          |        |
|      | En la fontaine refroidier.           |        |
| 4430 | Il sot mout bien tot atirier,        |        |
| ••   | K'il n'estoit pas fox ne vilains.    |        |
|      | Il a osté as muls les frains         |        |
|      | Et enpasturés des chevestres.        |        |
|      | Il n'i avoit table ne trestres,      |        |
| 4435 | Fors que les flors et l'erbe tendre. |        |
| •    | Il sot mout bien et bel estendre     |        |
|      | Sa chape ançois que la touaille.     |        |
|      | A la pucele dist qu'ele aille        |        |
|      | Laver ses mains a la plenté.         |        |
| 4440 | De tos les jors qu'ele a esté        |        |
|      | Ne lava mais si beles mains          | (f. 38 |
|      | La fontenele, c'est du mains,        |        |
|      | Ne ne fist autre que je sace.        |        |
|      | Li damoisiax trait fors et sace      |        |
| 4445 | Une gheline et .j. pasté             |        |
|      | K'il ot le soir envolepé             |        |
|      | En sa besace d'une part :            |        |
|      | Il trenche et depiece et depart      |        |
|      | Mout belement la char des os.        |        |
|      |                                      |        |

- Quant la bele a en .j. lieu mors,
  Si done a mordre son ami.
  Ne li rent pas tant ne demi
  De savour ne poivres ne seus,
  Conme faisoit la grans douceurs
- 4455 De la ou les levres touchierent
  Ki a la plus bele bouche ierent,
  Je cuit, c'onques Diex eüst faite.
  Li biax tans, li lius les rehaite
  De ce qu'il ont mangié assés.
- 4460 Li damoisiax li fait son sés
  De tot conme ses dous amis.
  Il a en sa besace mis
  Son harnas et tot retrossé.
  Les bouciax, dont il ot versé
- Hé, Dix! com iert sempres grans deus
  De ce que Fortune a envie
  De lor bon siecle et de lor vie
  Ou'ele velt changier en tristor!
- La bele a mis por la suour
  Sa main sous sa blanche chemise; (f. 38 b)
  El ne set mot dès que l'a mise
  Vers l'aumosniere qui pendoit
  En son saim, o son petit doit
- Senti l'anel qui estoit ens.
  Li samis ert .j. poi sullens
  Por ce qu'il ert a sa char nue.
  Ensi li fu ramenteue
  L'aumosniere et li aniax
- 4480 Ki mout estoit et boins et biax.

<sup>4454</sup> Corr. Ne poivres ne sens de savour? — 4463-4 Ms. retrossés-versés. — 4472 Ms. dès qu'ele a.

## L'ESCOUFLE

| 4485         | out fu riches d'or et de piere.  « Amis » fait ele, « par saint Piere, « Ne foi que doi l'ame mon pere, « De ceste aumosniere qui ere « En mon saim me souvient or primes, « Et se l'i mis je la nuit primes « Que je me parti de mes gens. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4490         | « Par cest anel qui mout est gens<br>« Vos doins je mon cors et m'amor. »<br>Ainc mais fille d'empereor<br>Ne fist si biau don ne si riche.<br>Ele destache de s'afiche                                                                     |
| 4495         | L'aumosniere, si li presente. Cil a tout son cuer et s'entente Mis en penser a la riçoise Du biau don que la plus cortoise Li avoit fait si franchement.                                                                                    |
| <b>45</b> 00 | « Dame, » fait il, « je vos en rent<br>« Moi et mon cuer en guerredon,<br>« K'ainc mais feme ne fist tel don<br>« A nul home de mon afaire. » (f. 38 c)<br>Qui donc li veist joie faire<br>De l'aumosniere et de l'anel                     |
| 4505         | K'ele li ot doné si bel, Et s'amor, sans riens metre fors! Plus li plait l'amors que li ors Et que l'aumosniere ne fait. Il la sert en dit et en fait                                                                                       |
| 4510         | De quanqu'il puet por li deduire. Ne cuide mais c'or li puist nuire Nule riens, si sont asseür. Mais ja orrés estrange eür, Que, quanqu'il paist et enoisele De la douçor la damoisele                                                      |

- 4515 Son cuer et sa bouche et ses iex,
  A la pucele est pris sommiex
  Por la calor et por la laste.
  Li sommiex qui la vaint et haste
  Li clot ses biax iex et apoise.
- Li damoisiax cui pas ne poise
  Li met la robe sous son chief:
  Il sot mout bien venir a chief
  De faire tot quanque li plaist.
  Il li prie qu'ele se baist
- 4525 Et dorme .j. poi : s'iert plus legiere.
  Il ravoit mis en l'aumosniere
  L'anel qui valoit tot l'avoir.
  Miex li venist, je cuit, avoir
  Mis en son doit, se il fust sages;
- 4530 Mais la biautés et li visages
  De celi qu'il garde en dormant
  Li vait si tot son sens emblant
  K'il en oublie l'aumosniere,
  N'il ne set en quele maniere

4535 Il la lait ne qu'ele devient :
Cascune chose ensi avient
Com Fortune l'a destinée.
La damoisele s'est tornée
En dormant sor l'autre costé.

4540 Et ses amis a acosté
Le soleil, qu'il li velt faire ombre:
Ja orrés com pechiés l'encombre.

ue qu'il la sert et il la garde,
Uns escoufies, .j. lere, esgarde,
4545 De l'air ou il ert la desus,
L'aumosniere qu'il ot en sus
Mise de lui, desus les flors.
Il cuida que ce fust roujors

(f. 38 d)

|              | De char, mais clouj estoit samis.          |         |
|--------------|--------------------------------------------|---------|
| 4550         | De Dieu soit li siens cors maudis!         | •       |
| -            | K'il la velt lués, non por l'avoir.        |         |
|              | Li voloirs qu'il a de l'avoir              |         |
|              | Le fait joindre tot en .j. mont.           |         |
|              | Il sagete de la amont                      |         |
| 4555         | Tous joins, si tost et si isnel            |         |
| •            | K'il la met ou pié, et l'anel,             |         |
|              | Si que Guillaumes ne set mot.              |         |
|              | Il fu dolans quant il ne l'ot              |         |
|              | Veü descendre et avaler.                   |         |
| <b>456</b> 0 | Quant il l'en vit a tot voler,             |         |
| •            | Mout s'esbahist, et si se saigne :         | (f. 39) |
|              | « Certes, » fait il, « c'est male ensaigne |         |
|              | « Quant tes puors, tele faiture,           |         |
|              | « Dont Diex ne li mondes n'a cure,         |         |
| 4565         | « A devant moi mon anel pris.              |         |
| •            | « Mout en est abaissiés mes pris           |         |
|              | « Por ce qu'il ert venus d'amors.          |         |
|              | « S'il eust tant de boines mors            |         |
|              | « En moi com ma dame i cuidoit,            |         |
| 4570         | « Jou l'eusse mis en mon doit,             |         |
| •            | « Et l'aumosniere a ma coroie.             |         |
|              | « Certes, je cuit, se je couroie           |         |
|              | « Jeter après qu'il la lairoit.            |         |
|              | « Hé! Diex, por coi? qui li nuiroit?       |         |
| 4575         | « Jou nel siurroie ja si près.             |         |
|              | « Mes jeters ne mes corre après            |         |
|              | « Ne cuit qu'a nule riens m'aidast;        |         |
|              | « Se por tant non que il cuidast           |         |
|              | « K'il ne porte ne char ne proie,          |         |
| 458o         | « Tost la lairoit. » Souvent em proie      |         |
| •            | Nostre Signor qu'il l'en consaut           |         |
|              | Et qu'il gart celi qu'i ne viaut           |         |
|              | Esveillier desci qu'il reviengne.          |         |
|              | Jou criem qu'il ne l'en mesaviengne        |         |
|              |                                            |         |

(f. 3qb)

#### L'ESCOUFLE

| 4585 | Se il la laist seule dormant:    |
|------|----------------------------------|
|      | Jamais ne cuit que li Normant    |
|      | Facent feste de lor venue.       |
|      | La chose est ja a che venue      |
|      | Que nus ne l'en puet trestorner. |

4590 Il se lieve por atorner
Son harnas et por son frain metre.
Pechiés qui l'en fait entremetre
Li toudra le plus por le mains.
Il a mis a l'arçon les mains.

4595 Si saut el mul de plain eslais.

Fait il: « Mout sui fox quant je lais
« Ma damoisele en tel maniere.

« Fi! moi que chaut d'une aumosniere

« Ne d'un anel? ne que d'un pois,

4600 « Fors por itant que, sor mon pois, « L'a pris li pire oisiax qui volt. » Mar s'en ala; près qu'il ne volt Remanoir, s'eüst fait que sages; Mais li anuis et li damages

4605 Qu'il en devoit avoir si grant
Li fait estre mout plus en grant
De l'aler que du remanoir.
Cia papage li faisoit mayoir

Cis pensers li faisoit movoir En son cuer une grant bataille.

4610 « Et s'a çou vient que je n'i aille, » Fait il, « et ma dame s'esveille,

« Mout li venra a grant merveille

« De son anel que j'ai perdu. « Ele m'avoit son cuer rendu

4615 « Au doner, ma dame, m'amie;

« Or me dira je ne fui mie

« De la cortoisie Tristan

4602 Mar, ms. Mout. — 4608 movoir, ms. manoir. — 4617 Ms. Tristran.

| 4620 | « Qui en ot .j. gardé maint an<br>« Por l'amor la roine Ysout;<br>« Et je le premier qu'ele m'out<br>« Doné ai ja perdu si tost!<br>« Ja n'avrai voloir que m'en ost<br>« Que jou n'aille après les joiaus. » | (f. 3g c) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4625 | Mout est pensis li damoisiaus Por ce qu'il crient que ne s'esvelt. Ne set lequel voloir il velt, U l'aler u la demourance.                                                                                    |           |
| 4630 | Il estoit mout en grant balance Devant s'amie tos montés; Li escouffles s'est arrestés Bien loins d'iluec sor .j. noier. Fait il : « Bien me puet anoier                                                      |           |
| 4635 | « De ce que j'ai demoré tant. » Lores s'en est tornés criant: « Hua, leres, hua, hua! » Li escouffles se remua Ki ses joiaus li ot tolus;                                                                     |           |
| 4640 | Ains que Guilliaumes fust venus<br>S'est il en autre liu assis,<br>Et cil le siut adès ensis,<br>D'arbre en arbre, amont et aval,<br>Une eure a pié, autre a cheval,                                          |           |
| 4645 | Tant que tos est kaus et lassés. Et la bele, qui ot son sés Pris de dormir, est esveillie; A grant paine est esmanveillie. Ele ot cel jor levé trop main.                                                     |           |
| 4650 | Ele quide metre sa main<br>Sor celui cui pechiés fist nestre:<br>Quant ne le sent delés li estre,<br>S'uevre ses biax iex en souhaite.                                                                        | (f. 39 d) |

4651 S'uevre, ms. Sueffre,

Hé! Diex, ele avra ja souffraite De serjant et de compaignon. Mout bel l'apele par son non:

4655 « Guilliaume! » et cil ne li dit mot.

Quant cele ne le sent ne ot,

Ele se lieve de peur.

« Lasse! » fait ele, « nès son mur

« Ne voi je mie o le mien pestre. »

4660 Ele esgarde contreval l'estre,
Vers le bois et vers la riviere.
Mais ne pot en nule maniere
Veoir celui, car trop loins ere.

« Diex! » fait ele, « li rois mes pere

4665 « M'a fait suīr, jel sai de voir.

« Ja le cuidai je si avoir

« Eslongié et lui et sa terre.

« Cil qui m'erent venue querre

« L'ont mort u il le mainent pris,

4670 « Et, por ce que j'ai tant mespris

« Et que je sui si abaissie,

« M'ont il ici seule laissie

« Com une fole menestrel.

« C'est noiens : je pens miex tot el,

4675 « K'il m'a laissie, si s'en va

« En Normendie, et qu'il ne m'a

« Tant prisie qu'il m'esveillast.

« C'est tos voirs que, s'on l'en menast

« Et il fust pris a force faite,

4680 « Il eussent tel noise faite

« Que je cuit bien qu'il m'esveillaissent, (f. 40)

« Et ne cuit pas qu'il me laissassent

« Ici mon harnois ne mon mul.

« Il m'eüssent ançois del mul

4684 Le mot qui forme la rime est probablement fautif, quoiqu'il y ait dans ce poème plusieurs exemples d'un mot rimant avec luimême,

| 140  | L'ESCOUFLE                                                                                                                                                                                    |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4685 | « Trebuchie le col avant. « Diex! que nel soi .j. poi devant « Que cil traître et cil maus lere « Qui me geta de chiés mon pere « Me deust ci laissier dormant!                               |           |
| 4690 | « Nel doi pas tenir por amant,<br>« K'il n'est mie amis qui s'amie<br>« Guerpist ensi. Je ne di mie,.<br>« Se jou l'eüsse en dit n'en fait<br>« Vers lui porchacié ne forfait,                |           |
| 4695 | « K'il n'en deust avoir grant ire. »  Ele ront ses dras et descire Sa bele treche blonde et sore, Et dist: « Encor me dist il ore « K'il m'estoit et sire et amis;                            |           |
| 4700 | « Dont s'est anemis en lui mis,<br>« U c'est par deffaute de cuer<br>« K'il m'a ensi getée em puer. »<br>« Bien sai que il ne m'ama onques.<br>« Donc s'en va il? Ci a mal donques,           |           |
| 4705 | « Qu'il en aroit trop desonor.<br>« Conment? Qu'il avoit ci la flor<br>« De gentillece et de biauté :<br>« En tous les lius ou j'ai esté<br>« Li ont bien tesmoingnié les gens.               |           |
| 4710 | « Mar fu li miens cors biax et gens,<br>« Mes clers vis, ma douce faiture<br>« Que, se ç'avient par aventure,<br>« K'il s'en voist u on l'en remaint,<br>« Li grans dels qui el cuer me maint | (f. 40 b) |
| 4715 | « N'en istra mais tant que je vive. »<br>Sa dolors croist tant et avive                                                                                                                       |           |

<sup>4688</sup> chiés, ms. chief. — 4695 n', ms. m'. — 4698 Ms. encore. — 4703 Grande initiale à ce vers. — 4706 avoit, ms. avroit — 4716 Sa, ms. Ma.

Qu'ele s'asiet, ou voelle ou non. Ele se pasme en .j. randon .V. fois ains qu'ele se redrest. 4720 Al redrècier dist qu'il s'en est Alés, quant il ça ne repaire. « Bien a despareillié la paire « C'amors ot faite de nos .ij. » Li nons de Guilliaume et li deus Li est tos jors el cuer escris. 4725 Ele s'escrie a mout haus cris: « Biax amis, biax frere, biax sire, « Quant jou changai mes dras de Sire « Al camberlenc por cest burel, 4730 « U ausi boin u ausi bel « Desistes vos que je raroie « A Rueem lués que g'i seroie, « Et que j'aroie la cité « En mon douaire; et qu'a c'esté 4735 « Que vos m'avés ensi laissie? » Par maltalent s'est eslaissie Vers l'aigue de la fontenele Ki mout estoit rade et isnele; Près s'en va qu'ele ne se naie. Après dist : « Diex doinst que je n'aie 4740 « Pooir de faire tel outrage! (f. 40 c)« Que s'il, par orguel ou par rage, « M'a laissie et il s'en va, « Il n'a mais gaires jusques la, 4745 « Que jel siurrai après par trace. » Ele vient au mul, si deslace Le chevestre dont ses amis L'ot empasturé, puis ra mis Son frain et tot apareillié. Tous tans erent si oel moillié 4750

4730 Cf. vv. 3990 et suiv.

4755

4760

4765

4770

4775

Et de larmes et de suor. « Lasse! « fait ele, « quel dolor, « Que besoins me fait entremetre « De trosser et de mon frain metre! « Mout le m'a tost souffraite apris. « Mout par a Guilliaume mespris « Qui de ma terre me jeta « Por ci laissier. » Que que esta Devant son mul trestoute droite, La dolors la ra si destroite Qu'ele rechiet pasmée a terre. Hé! Diex, com diable font querre A cel musart cele aumosniere! Uns vassax qui va la riviere Choisi le mul et la pucele : Il ne sot pas que ce fust cele Ki en li ot toutes biautés. A poi que li muls n'est montés Sor li quant cil vient cele part. Mout par estoit de france part, K'il l'en est prise grans pitiés. Lués qu'il la vit entre les piés Del mul gesir toute pasmée, Mout l'a en son cuer enamée Por ce que si bele la voit. La bele cape k'ele avoit Li a mout bel sous son chief mise; Puis prent le pan de sa chemise,

(f. 40 d)

4780 Grant voloir a de li aidier,
Se Diex le sueffre et il le velt.
Cele qui si se plaint et delt
Oevre ses iex por la froidure.
Li pamisons qui tant li dure
4785 La fait estre mout a malaise.

Si la vente por refroidier.

Or est li vallès mout a aise

Qui voit qu'ele a les iex ouvers. Ses iex avoit en lui aers Por savoir s'el le connissoit; Ne set qu'il est, mais, qui qu'il soit, 4790 Mout la sert debounairement, Et se li prie doucement Qu'ele li die dont el vient Et qui ele est, et dont ch'avient Qu'ele est si triste et si dolente. 4795 Cele est de respondre mout lente Por ce que ne set qu'ele die, Et s'a grant mestier de s'aïe Por ce qu'ele est si loins de gent; 4800 Et se li proie bel et gent, Por Dieu, que le laist a enquerre (f. 41)Dont ele vient ne de quel terre Ne dont ele est norrie et née, Que cil qui l'en ot amenée Emporte s'ounor et son non. 4805 N'ele n'avoit tant de raison Qu'ele li deïst autre chose. Cil voit bien qu'el ne velt ou n'ose Noumer son non ne son lignage. 4810 Mout par li grieve en son corage Por ce qu'il n'ot ainc mais veue Si bele riens. En sa veüe Se peüst bien uns hom mirer. Por ce qu'il ne la velt irer, 4815 Il met sa proiere a noient Et si la sert mout doucement.

> Mout li sot bien son mul restraindre. Ne s'en puet pas palir ne taindre

4818 Ce vers se rattache mal à ce qui précède. Y a-t-il une lacune?

| L, | ES | CO | UF | LB |
|----|----|----|----|----|

| - | 4 | • |
|---|---|---|
| 1 | ^ | 1 |
| - | 7 | _ |

L'aigue qui li descent des ex 4820 Sor le bel vis, ou li vermex Est si bien el blanc entailliés; Encor soit il adès moilliés S'est il plus fins que nule rose. Cil est si pris que ne li ose

4825 Demander son non ne son estre. De li veoir quidoit il estre Mout honerés; si ert il voir K'il ne pooit en feme avoir

Ne gentillece ne biauté

**483**0 Dont el n'eust. Mout a esté O celi seule, ce me samble; (f. 41 b)Por ce k'aucuns nes truist ensamble Ki i notast mal ou folie, Ele se rafuble et relie,

4835 Mout plorant et pensive et morne. Neïs cil qui son mul atorne En plore, et si ne set de coi. Ele li dist qu'il tiengne coi Son mul tant qu'il l'ait mise sus.

4840 El n'avoit pas eu en us K'ele montast sans compaignon. « Dame, dont je ne sai le non, » Fait li vallès, « mout par me poise

« Ke vos n'estes de tant cortoise 4845 « Que je seusse qui vos estes.

« Vos dous vis tesmoigne et vostre estres

« Que vos estes de haut afaire.

- Biau frere, k'avés vos a faire,

« Por Dieu, de mon estre savoir. « Sé vos volés de mon avoir,

« Vos en arés por vo servise,

« Que m'avés fait a ma devise

4844 Ke, ms. Ne.

4850

« Tel chose dont je mout vos pris. » Ele a en s'aumosniere pris 4855 .II. besans dont el li fait don. « Certes, » fait il, « de vostre non « Avroie je mout grignor joie « Que des besans, se jel savoie: « Mout par i perderiés petit. » Tant li proie qu'ele li dit 4860 De son couvine une partie. (f. 41 c)Atant s'est del vallet partie Et du liu ou ele ot esté: Tout plorant vait vers la cité. 4865 La cités ert et riche et noble; Ele est entrée el grant vignoble; De nule part ne la vit l'en. Plorant prie saint Julien Que de bon ostel la conseut, 4870 Et Guilliaume, que si li seut Porchacier ostel bel et bon, Sans lui n'a gaires de son bon, Sans lui ne prise riens sa vie, De nule chose n'a envie 4875 Fors que de morir en cele eure. Ele ne cesse ne demeure, Ains chevauche tote la rue; Et de si loins conme .j. hom rue Ele voit issir d'une porte 4880 Une meschine, et cele porte .II. pos en sa main a .j. puis Ki n'estoit gaires loing de l'uis Ne de l'ostel ou ele maint. S'en la meschine ne remaint, 4885 Ce vait pensant bele Aelis Ke bien porra la nuit uns lis Souffrir a eles .ij. ensamble,

| 146    | L'ESCOUFLE                           |                 |
|--------|--------------------------------------|-----------------|
|        | Que de Guilliaume ce li samble       |                 |
|        | Est mais tos arriere conseus.        |                 |
| 4890   | A cest penser li saut des ex         |                 |
|        | L'aigue du cuer aval la face         | (f. 41 d)       |
|        | Plus bele et plus clere que glace.   |                 |
|        | Tel vie maine sor son mur.           |                 |
|        | Cele se mist plus près del mur,      |                 |
| 4895   | S'asist ses pos hors de la voie;     |                 |
|        | Ne se mouvra dusqu'ele voie          |                 |
|        | Qui cele est qui si vient errant.    |                 |
|        | Bele Aelis lués, tot errant,         |                 |
|        | La salue conme cortoise.             |                 |
| 4900   | N'est pas de li loins une toise,     |                 |
|        | Tant l'avoit li muls aprocie.        |                 |
|        | Ele tint la teste embroncie;         |                 |
|        | Ele la voit et bele et simple,       |                 |
|        | Et vit qu'ele ot moillié sa gimple   |                 |
| 4905   | De suor, ses ex et sa face,          |                 |
|        | Ne ne voit riens qui ce li face,     |                 |
|        | Mais bien perçoit al biau samblant   |                 |
|        | Et au mul bel et tost amblant,       |                 |
|        | A son estre et a son visage,         |                 |
| 4910   | Qu'ele estoit de gentil lignage.     |                 |
|        | Ses salus li rent bonnement:         |                 |
|        | « Damoisele, cil qui ne ment         |                 |
|        | « Vos doinst santé, joie et richece. |                 |
|        | « Bien devroit de vostre hautece     |                 |
| 4915   | « Toute une terre estre honerée. »   |                 |
|        | Ele ert encor tote esplourée         |                 |
|        | Por qu'ele avoit tainte la chiere.   |                 |
|        | Ele li dist : « Amie chiere,         |                 |
| 4920   | « En amor et en guerredon            |                 |
|        | « Vos proi que m'otroiés .j. don:    |                 |
|        | « De moi herbergier anuit mais. »    | ( <i>f.</i> 42) |
| .00- C | Francis (c. 1.3)                     |                 |

4889 Corr. Ert mais (ou mis?) arriere tos c.?

```
Cele respont : « Tel n'oï mais.
         « Mal croi que feme de vostre estre
         « Daignast en si povre ostel estre
4925
         « Conme est li ma mere et li miens.
         « Il n'a cité jusc'a Amiens,
         « Chastel ne vile ne manoir,
         « Se vos i daigniés manoir,
         « Oue mout n'en fust li sires liés:
         « Et li nostre est povres et viés.
4930
         « Mais laiens en cele cité
         « A gens de grant nobilité,
         « Borgois et clers et chevaliers
         « Qui vos verront mout volentiers,
         « Et vallès qui sient au change :
4935
         « N'i a nul qui presist escange
         « Por vos, richece ne avoir,
         « S'il vos pooit anuit avoir
         « A dame, a amie u a oste. »
         Nule riens ne li tolt ne oste
4940
         De son anui ce qu'ele a dit,
         Ançois li jure et escondit
         K'el n'a talent de chose faire
         Ki doive a Damedieu desplaire
         N'a s'ounor n'a son haut lignage.
4945
         « Et por eskiver le hontage, »
         Fait ele, « fui je les osteus;
         « Et s'est encor mes voloirs teus
         « Que je vuel o vos herbergier.
4950
         « Et se vos faire sans dangier
         « Le volés, il vos en iert miex,
                                                (f. 42 b)
         « Se Diex de la riens que j'aim miex
         « Me doinst joir a nul jor mais;
         « Et seviaus non, prestés me huimais
         « L'ostel, por saint Piere l'apostre,
4955
         « Sans nule riens douner del vostre. »
```

a meschine fu sage et preus, Lt ot que mout l'en iert grans preus Por li herbergier cele nuit; Se li dist : « Or ne vos anuit 4960 « Ke j'en vois parler a ma mere. » Puis s'en vint la ou la vielle ere En .j. assés povre apentis. Laiens ert lor huche et lor lis Et uns mestiers por gimples faire; 4965 Laiens orent tot lor afaire. Et s'ert assés grans li manoirs: C'ert une grange et uns pressoirs A .j. borjois de la cité Ki mout ert de grant richeté. 4970 Laiens avoit mout biaus vaissaus: Por ce que ses harnas fust saus L'avoit baillié la vielle en garde Ki loiaument et bien li garde. 4975 Cele est a sa mere venue; Se li a noncié la venue Et la proiere a la pucele Ki tant par est cortoise et bele, Ki demandoit laiens l'ostel. 4980 Ce dist la vielle : « Ainc n'oï tel. « Ki est? que velt? dont vient? que quiert? » (f. 42 c) Fait la meschine : « Ele requiert « L'ostel huimais et noient plus. « Bien li couvenra del sorplus, 4985 « S'anuit mais l'ostel li prestons. - Fille, qu'en dis tu? - Sel faisons, « Ke ce me samble bien a faire; « Car par samblant si debounaire « Ne m'ont encor mostré mi oel. » Ce dist la vielle : « Et je le vuel, 4990

|      | « Que c'est biens qui nos doit venir. |           |
|------|---------------------------------------|-----------|
|      | « Or va tost, si la fai venir;        |           |
|      | « Oevre la porte, si l'amaine. »      |           |
|      | La meschine grant joie maine;         |           |
| 4995 | A la porte vient, se li oevre,        |           |
| .,,, | Mains la sert de bordes que d'uevre.  |           |
|      | Par le frain l'en maine en la cort,   |           |
|      | Et la vielle a l'estrier li cort;     | •         |
|      | Si la descendent ambedeus.            |           |
| 5000 | Par lor bel samblant est ses deus     |           |
|      | Atapis sous sa bele chiere.           |           |
|      | En l'ostel n'ot nule chaiere,         |           |
|      | Et por soufraite d'un seul banc       |           |
|      | Li font de fuerre et d'un drap blanc  |           |
| 5005 | .I. siege, si l'ont sus assise :      |           |
| 3003 | Mout les trueve de bel servise.       |           |
|      | Bonement la sert la vielle oste:      |           |
|      | Son esperon del pié li oste,          |           |
|      | Après sa chape li deffuble;           |           |
| 5010 | Mout a le vis et taint et nuble.      |           |
| 2010 | Et la meschine a le mul pris          | (f. 42 d) |
|      | Ki jadis ot de .c. le pris.           | ()· 42 w/ |
|      | Mout par estoit cortoise et franche;  |           |
|      | Ele le maine ens en la granche,       |           |
| 5015 | Le frain li oste, si le lasce,        |           |
| 3013 | Puis l'a liié a une estace            |           |
|      | D'un chevestre qu'il ot el chief :    |           |
|      | Ne l'alonga pas jusc'au chief         |           |
|      | Por son harnas qu'il ne[l] malmete.   |           |
| 5020 | Ne cuidiés pas que ne li mete         |           |
| 3020 | Du fain devant lui a fuison.          |           |
|      | Après s'en revint en maison           |           |
|      | Por la damoisele servir,              |           |
|      | Ki bien le savra deservir             |           |
| 5025 |                                       |           |
| 2023 | En liu et en tans, s'ele vit.         |           |
|      | Mout par li plot ce qu'ele vit        |           |

١

Le samblant et la bone chiere Que li fait la fille et la vielle.

uant vint c'on parla du souper,
Diex! ele n'ot serjant ne per.
Eles n'ont denier ne maaille
Ne qui lor porchaçast vitaille
Ne achater lor estouvoir.
La damoisele ot mout d'avoir
K'ele ot aporté de sa terre.
Parmi tot le doel ki la serre

Parmi tot le doel ki la serre
Bonement la meschine apele,
Puis li dist: « Douce damoisele,
« Il seroit tans d'apareillier

5040 « Et d'atorner nostre mangier. « Veés le vespre qui aproce. »

S'aumosniere adois[e] et atouche, S'en trait deniers qu'ele li baille (f. 43)

5045 Assés l'en a baillié sans conte, Ensi com li livres nos conte. Quant cele ot les deniers el poing, Vers la cité qui n'ert pas loing S'en vait les rues et les voies.

Por acater de la vitaille.

5050 Et Guilliaumes siut toutes voies
L'escouffle qui l'anel emporte.

Diex! com sera sa joie morte Quant il iert revenus arriere La ou fu mise l'aumosniere

5055 Que li escouffles emportoit!
Nus plus dolans de lui n'estoit.
Il huche et crie et brait après.
Tant huche et de loing et de près

5033 Ne, corr. A?

Que li escouffles s'aperçoit, 506o Que l'aumosniere deschevoit, Ki rouge estoit, et n'ert pas chars. Lores le tint a grant eschars, K'il cuidoit avoir proie prise. Mout petit l'aime et poi le prise, 5065 Encor soit ele boine et bele. Il amast miex d'u[ne] bouele Plaine sa gorge cele nuit Que le joiel ne le deduit. Lors oevre les piés, si la lait. A Guilliaume n'en est pas lait, 5070 Quant il voit qu'ele chiet a terre. (f. 43 b)Cele part point, si la vait querre, Puis descent a pié, si l'a prise. Mout la tint chiere et mout la prise 5075 Por l'amor a la miex vaillant, Diex! qui li vait si eslongant. Mais il ne set encore mot: De la riens que il plus amot, Est departis par cel escouffle. 5080 Sor le mul qui de la teste ouffle Est remontés, si point arriere. Grant joie fait de l'aumosniere Et de l'anel qui estoit ens. Li muls n'estoit ne durs ne lens 5085 Ki l'emporte grant aleure, Et vient el pré tot a droiture Ou il avoit laissié s'amie. Quant le mul ne li [ne] voit mie, Il s'esbahist et si se saigne, Puis garde amont vers la montaigne 5090 Et puis aval vers la riviere; Regarde avant et puis arriere

5060 Ms. deschooit. - 5078 Ms. amoit.

Et puis amont et puis aval, Mais n'i voit ne mul ne cheval N'ome ne feme qu'il connoisse. 5095 Mout par en est en grant angoisse; D'ire et de mautalent tressue; L'aigue du cuer li est issue. Parmi les iex, si forment pleure. 5100 « Hé! las, » fait il, « de com male eure « Vi onques cest escoufie nestre, (f. 43 c)« Lui et tos ciaus de son ancestre! « Ke par lui m'est cis deus creüs. » Lors s'est par maltalent ferus 5105 De son poing tel cop lés l'oreille Ke sa face clere et vermeille En devint perse jusqu'a l'oel. « Certes, » fait il, « Dix! je me voel « Ocire a mes mains ambedeus. » Lors se prent par ses blons cheveus, 5110 Par poi nes derront et esrache; Si durement se tire et sache Qu'il ne set mot jusqu'il s'abat. Il se maudist et fiert et bat 5115 Et degete contre la terre. « Hé! las, » fait il, « ou irai querre « M'esperance, mon cuer, ma dame, « Cui ere tos et cors et ame? « Or l'ai par mon pechié perdue. 5120 « Corte durée m'a eüe « La grant joie de mes amors. » Il brait et crie conme un ors, Si se fiert del poing sor le pis Et huce en haut : « Hé! Aelis, « Ma douce, ou estes vos alée? 5125 « Si est la terre large et lée, « Ne je ne sai ou je vos truisse, « Ne je ne sai conment je puisse

|        | « Savoir s'on vos remaine arriere.             |
|--------|------------------------------------------------|
| 5130   | « Repont en aucune maniere                     |
|        | « Vinrent sor vos la gent vo pere, $(f. 43 d)$ |
|        | « Ki vos trouverent quant jou ere              |
|        | « En la queste de vos joiaus?                  |
|        | « Certes je fis que desloiaus                  |
| 5135   | « Ki vos laissai ci endormie.                  |
|        | « A ce pert bien que n'iere mie                |
|        | « Chargiés de raison ne de sens.               |
|        | « Dame, quant je bien me porpens               |
|        | « Et n'esrage, mout me vait bien.              |
| 5140   | « Dame en cui main sont tot li bien            |
|        | « Amassé a tas et a tire,                      |
|        | « A cui orrai je jamais dire                   |
|        | « Mes dous, mes biax, mes cuers, mes sades?    |
|        | « Cui chaut, quant mi dit vont en bades        |
| 5145   | « Et mi haut cri et ma complainte,             |
|        | « Quant cil ki ma dame ont atainte             |
|        | « Ne nos ataindrent ambedeus?                  |
|        | « Adont fust mi partis mes deus,               |
|        | « K'il feïssent de moi venjance.               |
| 5150   | « Trop par fi[s] grant outrecuidance           |
|        | « Que la getai de chiés son pere               |
|        | « Ki si estoit haus empereres                  |
|        | « Et rois et sire des Roumains.                |
|        | « Cil me deussent a lor mains                  |
| 5155   | « Avoir ocis ki la remainent.                  |
|        | « S'il la ou je la pris l'enmainent,           |
| •      | « Certes g'irai par tans après. »              |
|        | Hé, Diex! ja est [de li] si près,              |
|        | Mais n'en set mot ne vent ne voie.             |
| 5 1 60 | C'est Fortune ki le desvoie                    |
|        | Et li diex d'amors qui n'a cure $(f. 44)$      |
|        | K'il de si gentil creature                     |
|        | Puist encore a la joie ataindre;               |
|        | Ains velt que li mal en soit graindre,         |
|        |                                                |

| 5165         | Li souspir, les lermes, li plor,            |       |
|--------------|---------------------------------------------|-------|
|              | Car tot revient a fausse amor,              |       |
|              | Quant li amant ne sont ensamble;            |       |
|              | S'en sont plus plaisant, ce me samble,      |       |
|              | Après l'anui, la joie et l'aise.            |       |
| 5170         | Hé! Diex, tant cist ara malaise             |       |
| , ,          | Ains qu'il ait mais gaires de joie;         |       |
|              | Jamais ne cuit, voir, qu'il s'esjoie:       |       |
|              | Al samblant qu'il fait et au duel           |       |
|              | Venist la mors por lui, son voel;           |       |
| 5175         | Si fust de grant paine delivres.            |       |
| - / -        | « Hé! las, » fait il, « que me vaut vivres? |       |
|              | « Ne cis deus ne me revaut preu.            |       |
|              | « Jamais ne me tenrai a preu.               |       |
|              | « S'orendroit ne revois arriere             |       |
| <b>5</b> 180 | « Après ma douce amie chiere. »             |       |
|              | •                                           |       |
|              | Il se raplanie et rafuble:                  | ·     |
|              | Mout a le vis et taint et nuble             |       |
|              | Et pers des cols qu'il s'est ferus.         |       |
|              | « Or les eüsse aconseüs,                    |       |
| 5185         | « Se je n'eusse tant targié.                |       |
|              | « Por coi ne mont, et qu'atent gié          |       |
|              | « Se jes vuel par tans aconsiurre?          |       |
|              | « Bele, ce que je me consiurre              |       |
|              | « De vos m'a fait maleurtés. »              |       |
| 5190         | Il est tos desconfis montés,                |       |
| -            | Si vait arriere a esperon. $(f.$            | 44 b) |
|              | Quant il voit vilain u garçon :             | •     |
|              | « Amis, » fait il, « frere, di va!          | •     |
|              | « Une grant route qui ci va                 |       |
| 5195         | « Veïs la tu? car le me dis. »              |       |
| -            | Li vassaus respont a ses dis,               |       |
|              |                                             |       |

154

5169 aise, ms. aaise. - 5185 Le ms. répète tant.

Se li dist qu'il ne la vit onques. « Non? » refait il, « dont viens tu donques? - De cha, si vois vers la cité. » Or oiés de maleurté 5200 Conme ele l'a en sa conmande, Ouant el li fait faire demande De ce qui ainc ne fu pensé. « Il pueent bien estre passé, 5205 « Onques cil gars ne s'en prist garde. » Il pense en son cuer et esgarde. Quanqu'il velt par position; Mais il ne set par quel raison Il vait plus arriere qu'avant, Oue nus a cui il la demant 5210 Ne l'en set a dire novele. Et cele cui sa dantoisele Ot envoie en la cité Revient, et si ot aporté 5215 Pain et vin et char et candoile. On vit ains el ciel mainte estoile Qu'ele ait le mangier apresté. Hé! Diex, en tant liu a esté La pucele miex ostelée! 5220 La table n'iert ne grans ne lée, Por la nape ki n'ot k'une ausne. (f. 44 c)Celes n'ont c'un hanepel d'ausne C'on ot por .j. denier eü. Ce lor a grant mestier eü 5225 Que la bele ot le sien d'argent

> A u souper n'ot plus de richece, Mais au couchier fu la destrece

En s'eskerpe et bel et gent.

5212 cui, ms. qui. - 5217 Ms. apresta. - 5224 Ce, ms. Cil.

|              | K'il n'i ot koute ne coussins,       |         |
|--------------|--------------------------------------|---------|
| 523o         | Fors .j. seul sac de .ij. assins     |         |
|              | Plain de paillole et de festus.      |         |
|              | Cil fu au chevès estendus            |         |
|              | D'un lit c'on fist de fain novel.    |         |
|              | La meschine l'ot d'un rastel         |         |
| <b>52</b> 35 | Le jor devant arastelé.              |         |
|              | El le fait plus haut et plus lé      |         |
|              | Et plus souef qu'ele onques pot.     | •       |
|              | Ele seut bien que la bele ot         |         |
|              | Geü maintes fois plus a aise.        | •       |
| <b>52</b> 40 | Et parmi tote la mesaise             |         |
|              | Ele a pris en bon gré l'osteus.      |         |
|              | Ele avoit dras tos blans et nès      |         |
|              | Et oreillier en sa besace.           | ~*      |
|              | Ele a dit la vielle ques face        |         |
| 5245         | Fors traire et estendre en son lit.  |         |
|              | Tant de solas, tant de delit         | •       |
|              | Com ele ot si fu des linceus,        | •       |
|              | Que cil qu'ele amoit sor tos ceus    |         |
|              | De tout le mont i ot geu.            |         |
| 525o         | La vielle a grant pitié eü           |         |
|              | De ce qu'ele ot si poi mangié.       | (f.44d) |
|              | « Fille, » fait ele, « ja ai gié     | •       |
|              | « Mout grant pitié de ceste dame :   |         |
|              | « Mout par pert estre haute fame,    |         |
| 5255         | « Par samblant, et de haut afaire.   |         |
|              | « Des grans dels que je li voi faire |         |
|              | « Me plore tos li cuers et font. »   |         |
|              | Or sachiés bien qu'eles li font      |         |
|              | Itant d'onor com eles porent.        |         |
| 5260         | Après mangier, quant eles orent      |         |
|              | Par raison sis delés le fu,          |         |

5241 Il faudrait ostel, mais de toute façon la rime est défectueuse. Lacune? — 5244 ques, ms. quel.

Ou biau lit de fain qui fais fu L'ont couchie mout belement. Ele prie mout doucement La meschine que o li gise. 5265 « Dame, » fait ele, « vo franchise « Ne requiert pas que tex ancele « Com je sui gise o tel pucele « Com vos estes; n'est pas droiture. 5270 - Si ferés, car par aventure « Girrons nos encor plus ensamble. » Tant li prie que ce me samble Qu'ele se glace ou lit souvine. Lors li conte tot son couvine, 5275 Ki ele est et dont ele vient, Et se li dit que se ç'avient K'ele vuelle estre sa compaigne, Jamais, por chose qui aviegne, N'avra ne richece ne bien 528o Ou el n'ait part, ce sache bien, Ne a nul jor ne li faudra, (f. 45)Ce sache bien, ains li fera Tos les biens que li porra faire. La france riens, la debonaire 5285 Bonement la prie em plorant, K'ele voit bien c'or maintenant A ele a Guilliaume failli. Ele se traist plus delés li, Si la baise, estraint et acole. Par la douçor de sa parole 52**90** La conquiert si qu'ele li dit Qu'ele fera sans contredit Sa volenté, conment k'il aille. Ançois que lor parlemens faille 5295 Velt Aelis son non savoir; Cele li dit par grant savoir Qu'ele avoit a non Ysabiax.

|      | « Si m'ait Diex, cis nons est biax. |         |    |
|------|-------------------------------------|---------|----|
|      | « S'en devés Dieu grant guerredon   |         |    |
| 5300 | « Quant il et de vis et de non.     |         |    |
|      | « Vos a soufert a estre bele. »     |         |    |
|      | Tant la losenge la pucele           |         |    |
|      | K'eles sont andeus par fiance.      |         |    |
|      | Or a la bele grant fiance           |         |    |
| 53o5 | En ce qu'ele a tele compaigne.      |         |    |
|      | Par Loheraine et par Champaigne     |         |    |
|      | Dist qu'en iront en Normendie.      |         |    |
|      | Al matin convient que le die        |         |    |
|      | A sa mere par couvenance.           |         |    |
| 5310 | Por coi feroie demourance           |         |    |
|      | En çou ou on n'en doit point faire? | (f. 45) | b) |
|      | Ce fu la somme de l'afaire          |         |    |
|      | Qu'a la vielle douna son mur.       |         |    |
|      | Or puet estre tot asseur            |         |    |
| 5315 | Que, s'ele a raison s'en delivre,   |         |    |
|      | A tos les jors qu'ele a a vivre     |         |    |
|      | Avra mais assés a despendre.        |         |    |
|      | Mout grant duel a al congié prendre |         |    |
|      | Si conme de fille et de mere.       |         |    |
| 5320 | Mout est cheüe en grant misere      |         |    |
|      | La damoisele qui s'en va            |         |    |
|      | A pié. Hé! Diex, com près s'en va   |         |    |
|      | Qu'el ne recroit a une liue!        |         |    |
|      | Mais sa compaigne li aiue           |         |    |
| 5325 | A porter sa robe et sa chape.       |         |    |
|      | Bone vile ne lor eschape            |         |    |
|      | K'el n'i herbergent ou mangucent.   |         |    |
|      | El ne se repounent ne mucent,       |         |    |
|      | Ains vuelent bien que on les voie.  |         |    |
| 533o | Tant ont erré la droite voie        |         |    |
|      | K'eles vindrent a Chaalons.         |         |    |

5302 Ms. sosenge. — 5308 convient, ms. conment.

(f. 45 c)

Mout par lor fu li chemins lons Ains qu'eles fuissent a Rueem; Mais il n'est riens de coi nus huem

- Dont el n'eüs[sen]t sans dangier
  Plus d'une fois le jor lor sés.
  La bele a de l'avoir assés,
  Ki les fait vivre druement.
- 5340 Ele ot vestue richement
  Ysabel de robe novele:
  Cote ot tot d'un et cape bele
  Et coterel d'un drap mellé
  Dont li giron furent mout lé.
- 5345 uis ont Guilliaume en Normendie,
  Mais ne truevent qui lor en die
  De voir une bone novele.
  Mout est desconfite la bele
  Quant de lui n'ot nului parler.
- 5350 Par Rueem, par Mostierviler L'ont les puceles demandé.

5355

- « Lasse! il me dist c'on l'ot mandé
- « De cest pais por faire conte.
- « Mout fist grant pechié et grant honte « Ki le me dist quant c'ert mençoigne.
- « Trestuit le me tienent a soingne
  - « Trestuit le me tienent a soingne « Quant jel demant, si ont raison:
  - « Quant onc de lui et de son non
  - « Ne fu faite ramentevance
- 5360 « En cest païs, de s'esperance
  - « N'est fait[e], or est pis que devant.
  - « Lasse! il disoit qu'il m'amoit tant;

5336 Ms. ele n'eust. — 5345 Quis, ms. Puis. — 5358 Ms. Quanque. — 5360-61 Ms. des s'esperance N'en fait.

| 160          | L'ESCOUFLE                                   |
|--------------|----------------------------------------------|
|              | « Lasse! il disoit j'ere sa dame;            |
|              | « Lassel son cors ne riens fors s'ame        |
| 5365         | « N'amoit il tant com il faisoit             |
|              | « Moi seulement; por voir disoit.            |
|              | « Quant ses cuers frans n'ert o le dire,     |
|              | « Frans non ert voir, ains ert plains d'ire, |
|              | « Que de francise n'a il point.              |
| 5370         | « Si a. Por coi m'a il dont point            |
| •            | « D'une angoisse qui m'ocirra? » (f. 45 d)   |
|              | Ce qu'ele nel trueve li ra                   |
|              | Renovelé son maltalent.                      |
|              | Ysabiax en a mout dolent                     |
| 5375         | Le cuer por ce qu'ele est marie.             |
| •            | « Hé! dame, por sainte Marie, »              |
|              | Fait ele, « por coi plorés vos?              |
|              | « Puis k'il n'est ci, ja l'irons nos         |
|              | « En autre lieu cerquier et querre.          |
| <b>538</b> o | — Quant n'est venus ens en sa terre, »       |
|              | Fait l'autre, « ou puet il estre alés?       |
|              | — Ou? Diex me saut! en' est mout lés         |
|              | « Li païs et la terre large?                 |
|              | « Et uns enfes de son eage                   |
| 5385         | « Ne bée pas a faire sens.                   |
|              | « Par devers Troies ou par Sens              |
|              | « S'en vient por veoir le païs.              |
|              | « Nel lairons pas encore ensis,              |
|              | « Que nos somes joenes et saines.            |
| 539o         | « Mout en avrons diverses paines             |
|              | « Ançois que ne soit quis aillors. »         |
|              | Por le bon confort sa dolors                 |
|              | Est alascie .j. seul petit,                  |
|              | Et si jure que buer l'a dit                  |
| 5395         | Ysabiax qui si la conseille.                 |
|              | Mout la trueve amie et feeille               |

5372 li, ms. le. — 5382 saut, ms. saint.

De faire quanques li convient. En tos les lieus ou ele vient La deschauce et li fait son lit. 5400 Tant de soulas, tant de delit Conme ele a, si est d'Ysabel. (f. 46)Mout par se deduit bien et bel. Et mout le quisent sagement; Et sachiés bien certainement 5405 Qu'el le quisent plus de .ij. ans. Mout orent paines et ahans Et travail ou damoisel querre, Ou'il n'avoit contrée ne terre Desci as mons qu'eles ne fuissent. Sachiés bien que s'eles n'eussent 5410 Tant d'avoir, qu'il fust malement. Or se despoire, or se desment Li cuers a la gentil pucele. Fait ele: « Ysabel, ma bele, 5415 « Je cuit que nos querons la briche. « Endementiers que je sui riche « Nos covient il faire autre cose. - Dites coi: ja n'iere tant ose « Que je desvuelle vo voloir, » 5420 Fait ele, « tant que j'ai pooir. - Alons en aucune cité « Por manoir. Mout avons esté « En la queste de mon ami. « En mains de tans, voire et demi, 5425 « Que je ne l'ai quis et cerkié, « Se ce ne fust par mon pechié, « Deüst il bien estre trouvés. « Espoir il s'en est retornés

5402 Lacune après ce vers? — 5407 ou, ms. du. — 5409 ne, corr. n'i? — 5414 Corr. F. e [a] Y. : « Ma b.?

« Arriere en la terre sa mere.

| 162  | l'escoufle                                                                                                                                                                         |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5430 | « Aimi! lasse, en cele dont j'ere<br>« N'irai [ja] mais en mon eage,<br>« Car la hautece du lignage<br>« Dont je sui i aroit grant honte. »<br>En plorant dist : « A moi que monte | (f. 46 b) |
| 5435 | « De mon lignage? c'est du mains,<br>« Quant il m'estuet a mes .ij. mains<br>« Gaaignier dont je puisse vivre. »<br>Ysabiax n'est fole ne ivre,<br>Ki la conforte bel et bien.     |           |
| 5440 | Fait ele: « Espoir, por vostre bien<br>« Est la chose ensi [a]venue.<br>« S'or estiés ci toute nue<br>« De sens et d'avoir et d'amis,<br>« Si avroit Diex tost conseil mis         |           |
| 5445 | « En amender tot cest afaire. « Puis qu'il couvient la chose faire, « Il n'i a fors del porchacier. « Grans anuis est d'omme chacier « Quant on ne set ou il repaire.              |           |
| 5450 | « Faisons le bien, si qu'il i paire :<br>« Alons a Monpellier manoir.<br>« Si louons la .j. tel manoir<br>« Ki bien souffise a nostre afaire.<br>« De touailes, de gimples faire   |           |
| 5455 | « Nos paistrai je bien ambedeus. » Fait Aelis: « S'en iert mes deus. « Bien sachiés que jou referoie « Joiaus de fil d'or et de soie, « K'il n'est feme ki tant en sache:          |           |
|      | D) ( 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                 |           |

5439 la, ms. le. — 5456 iert mes, corr. iermes? — 5462 De ce faire, corr. Dès or mais?

(f. 46 c)

« D'orfrois, de çainture, d'atache, « De ce faire ai je tot le pris. « De ce faire est li consaus pris

5460

« Que nos irons, ci n'a que dire. » Or a mout mains de duel et d'ire 5465 La gentix pucele honerée. Eles n'i font plus demorée, Ains ont lués lor voiage empris. A Monpellier vienent, s'ont pris Ostel, n'i font nule autre atente. Or est lor cure et lor entente En l'arreer et el garnir.

5470 Bele Ysabiax a fait venir Harnas et kieute[s] et ostix. La cors devant et li cortix

5475 Estoit derriere la maison. Or n'est il deduis se cil non Que d'estre o la france pucele. Par la vile en va la novele Que venue est de Loheraigne

5480 La plus bele feme del raigne.

out fu cortoise et debonaire: Ele ot lués droit tot le repaire Des borjois et des chevaliers. Ainc puis que fu fais Monpelliers 5485 Si bele riens ne fu veüe. Ele a lués droit la grace eue Des chevaliers, des damoisiaus : C'est par son sens et ses joiaus. K'ele fait tex conme il devisent.

Et cil cui si bel uel ravisent 5490 Cuident estre mout plus que conte, (f. 46 d) Il ne li donent pas a conte Les deniers; mout croist et engraigne, Por ses joiaus et por s'ouvraigne, 5495 Le loier sa grant gentelise.

5463 ci, ms. ce. — 5485 ne, corr. n'i? — 5488 son, ms. sons.

| _   |
|-----|
| h 4 |
| UA. |
|     |

Ne cuidiés pas, c'on li eslise Mauvais argent quant on li done: Cascuns li baille et abandoune De l'avoir tant com ele veut : **55**00 Avuec le grant avoir qu'ele eut N'iert il si boine feme lors. Sachiés que c'est uns bons tresors De bone feme, bele et preu. Ja son vuel n'eüst esté preu 5505 A sainte eglise por ourer: Ce le fait mout plus honerer Qu'ele aime Dieu et crient et sert. Si vit de ce qu'ele desert A laver les chiés as haus homes. 5510 Ainc puis celi dont vos disomes Feme si bien ne lava chief. Trop savoit bien venir a chief De tot quanque feme doit faire. Mout par estoit de bon afaire 5515 La pucele; et si grant delit, Ses keutes pointes et si lit Enbelissent mout son ostel. Il n'avoit a Monpellier tel Ne de soulas ne de deduit. 5520 En bien .vij. kages ou en .viij. Pendent li oisel as fenestres. (f. 47)Tote la maisons et li estres Estoit plains, as festes, de gent. El les deduisoit bel et gent : 5525 Si lor contoit romans et contes; Des autres gius n'estoit nus contes, D'eschès, de tables et de dis. Tant lor disoit de ses biax dis Que tos les fait a li entendre. 553o Cascun matin faisoit estendre Par sa maison herbe novele;

Or est en[ten]tive la bele De faire quanqu'a gens doit plaire, Car on dit q'oisiax debonaire Par lui tot seul s'afaite et duit. 5535 Son afaitement, son deduit Prisent mout cil qui l'ont hantée. .I. soir s'est la bele vantée A Ysabel, sa boine amie, Et dist qu'en la vile n'a mie 5540 .III. dames qui soient de pris Ki n'aient de ses joiaus pris. « Et ce vuel je mout volentiers; « Et quant je vois a ces mostiers, 5545 « Cascune m'apele et honore. « Mais bien saciés que puis cele oure « Que nos venismes ça manoir, « Ne poi je l'acointise avoir « De la dame de cest castel; « Ains s'en va le nés el mantel 555o « Par devant moi, si ne dit mot. (f. 47 b)« Et si m'a on dit qu'ele amot, « Ki la deüst faire acointant. » Fait Ysabiaus: « En li n'a tant, « Espoir, de sens ne de mesure 5555 « K'ele a si gentil creature « Com vos estes seüst bien estre. - Se Diex garist ceste main destre, » Fait la pucele, « et mes sens dure, « Je li ferai une chainture 556o « Et une mout riche aumosniere « D'orfroi; et s'iert d'une maniere « Et l'aumosniere et la çainture. « Par ces joiaus, par aventure,

5534-5 Proverbe dont un ex. du XV siècle est cité dans Le Roux de Lincy, Livre des Proverbes, I, 188.

| 166           | l'escoufle                             |           |
|---------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> 565  | « Devra la dame estre m'acointe        |           |
|               | « Ou ele ert mout fole et mout cointe. |           |
|               | « Mout devra chier tenir le don,       |           |
|               | « Car c'iert des armes son baron       |           |
|               | « Et l'aumosniere et li tissus.        |           |
| 5570          | « Ançois que cis mois soit issus       |           |
| •             | « Avrai je apresté les joiaus.         |           |
|               | - Dame, » fait la preus Ysabiaus,      |           |
|               | « Et je li ferai une gimple.           |           |
|               | « Mout ert de sens et niche et simple  |           |
| 5575          | « S'ele n'aime mout le present. »      |           |
| •             | En mains d'un mois furent present      |           |
|               | Li joiel ki si sont plaisant:          |           |
|               | Anelet et boucle et mordant            |           |
|               | Fist faire d'or en la çainture.        |           |
| 558o          | Ysabiaus rot a sa droiture             |           |
|               | Mout bien sa gimple apareillie.        | (f. 47 c) |
|               | Quant l'ouvraigne fu atillie,          |           |
|               | N'i ot que del porter a cort.          |           |
|               | El tans que li jor sont plus cort      |           |
| 5585          | Fu tot ce fait que je vos di.          |           |
|               | Li contes dist c'un samedi,            |           |
|               | Quant eles orent laissié oevre,        |           |
|               | La damoisele prent et oevre            |           |
|               | Son escring ou li joiel sont.          |           |
| <b>55</b> 90  | Eles s'afublent, si s'en sont          |           |
|               | Vers la cort alées tout droit.         |           |
|               | Li damoisel, qui furent droit          |           |
|               | Sor les degrés, devant la sale,        |           |
|               | Virent celi qui n'ot pas sale          |           |
| 5 <b>5</b> 95 | Le douç vis ne taleboté,               |           |
|               | Ançois dient que de biauté             |           |
|               | N'estoit el monde sa pareille.         |           |

5567 Le ms. marque ici un alinéa par une grande initiale. — 5568 c' pour s'. — 5572 la, ms. li.

Cascuns s'atorne et apareille D'aler vers li, que qu'ele vient. Mout est bele et mout li avient **5600** O la biauté ce qu'ele est sage. Ke qu'il l'enmainent en l'estage, Ele a demandé et enquis Ou la dame est; cil li ont quis..... Nel disent pas a[s] damoisiax: 5605 Cil cuident avoir lor aviaus Ki par la main les maine amont. Dui de ciaus qui grant joie en ont De la venue as damoiseles 5610 En ont portées les nouveles A la dame que la pucele (f. 47 d)De Toul, qui tant est preus et bele, La vient veoir et sa compaigne : Se la contesse de Champaigne 5615 I venist, ne sai je a quel oés On en fesist tel feste lués.

La dame est encontre venue:
Grant joie font de sa venue
Les puceles et la maisnie.

Ele n'est pas trop enraisnie,
Ki la salue bien et bel:
Autretel vos di d'Ysabel.
Fait la dame: « Bien veigniés vos.
« Mout vos fiés petit de nos
« Ki or primes m'estes venue
« Veoir. » Lors l'a par la main nue
Prise, si l'enmaine en sa cambre
Dont li piler sont paint a lambre.

5604 Lacune après ce vers? — 5606 Corr. Cil cuide a. ses a., à moins qu'il y ait une nouvelle lacune après ce vers.

|   | 108          | L ESCOUFLE                                                     |         |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|   | 563o         | Ainc mais n'i entra sa pareille.  Cascune d'eles s'esmerveille |         |
|   | •            | Ce qu'ele avoit si grant biauté.                               |         |
|   |              | Fait la dame : « Mout ai esté                                  |         |
|   |              | « Vers vos vilaine et desseüe,                                 |         |
|   |              | « Ki près de moi vos ai seue                                   |         |
|   | 5635         | « Et si ne vos ai acointie.                                    |         |
| • |              | « Se j'ai esté mal afaitie                                     |         |
|   |              | « Vers vos, je vos em pri merci.                               |         |
|   |              | « De Mont Hainau jusques ici                                   |         |
|   |              | « Ne cuit qu'il ait dame orendroit                             |         |
|   | <b>56</b> 40 | « Ki ne deüst voloir par droit                                 |         |
|   | •            | « Qu'ele fust de vos bien acointe. »                           | (f. 48) |
|   |              | Or l'a de parole bien ointe                                    | .,      |
|   |              | Cele qui mout se fait s'amie.                                  |         |
|   |              | Sachiés qu'ele ne li a mie                                     |         |
|   | 5645         | A cest mot la teste brisie.                                    |         |
|   |              | Mout est esgardée et prisie                                    |         |
|   |              | De ciaus de la cort Aelis.                                     |         |
|   |              | D'une keute pointe est li lis                                  |         |
|   |              | Couvers sor qu'eles sont asises.                               |         |
|   | 565o         | D'un chainse a pointes bien asises                             |         |
|   |              | Estoit la pucele vestue.                                       |         |
|   |              | Mainte chose ont amenteüe                                      |         |
|   |              | Et maint cortois conte retrait                                 |         |
|   |              | Entr'eles .ij. ains qu'ele ait trait                           |         |
|   | 5655         | Ne mis avant les biax joiax                                    |         |
|   |              | K'aporta la bele Ysabiax.                                      |         |
|   |              | Ne se velt pas haster de faire                                 |         |
|   |              | Son present la plus debonaire                                  |         |
|   |              | Ki fust en la crestienté.                                      |         |
|   | <b>5</b> 660 | Mais quant ele ot grant piece esté                             |         |
|   |              | Et deduit o la chastelaine,                                    |         |
|   |              | Ysabiaus ki n'ert pas vilaine                                  |         |
|   |              |                                                                |         |

5633 Ms. Vilaine vers vos. — 5638 Corr. De Mons en H. j. ci?

Li tent la çainture et l'orel. La pucele n'atendoit el Fors tant qu'el li tent, se li baille. 5665 Del chief d'une blanche touaille Les a desvolepés et trais. Lors en fu li grans presens fais A la dame mout sagement. 5670 « Dame, por vostre acointement « Que nos dès or volons avoir, (f. 48 b)« Vos presentons de nostre avoir, » Fait Aelis, « et de nostre oevre. » La çainture et l'aumosniere oevre 5675 Qui sont faites d'autel façon Conme les armes son baron. « Certes, » fait ele, « de cest don « Doivent estre grant guerredon. « Ainc mais n'euc don tant me pleüst. 568o « .I. jor d'esté i esteüst « Por veoir assés la cainture. « Et bien ait vostre norreture « Et la maistre qui vos aprist! » N'a nului laiens qui ne prist 5685 Les joiaus et qui nes esgart. Fait la dame : « Se Diex me gart, « Bien m'a conquis vostre prouesce. » Fait ele a sa maisnie: « En' es[t] ce « La plus bele oevre et la miex faite 56go « Du mont? » Mout par plaist et enhaite Bele Aelis et sa compaigne Ce qu'ele a tant loé s'ouvraigne, Et voit bien que de grant katel La fist la damoisele tel 5695 Et si i mist mout grant entente. Li oevre fu mout bele et gente,

5665 se, corr. et? — 5680 i, ms. li.

**5730** 

D'or ert asis l'orfrois par mi; La dame l'a ja son ami Donée, et si ne la vit onques : Puis qu'ele la velt doner, donques 5700 La devroit avoir ses barons. (f. 48 c)Por coi? por cou que li lyons De son escu i est portrais. Mout li est ore plus près trais 5705 Du cuer ses amis que se sire, Et plus dolente s'en consire De son ami que del baron, K'il n'est joie se cele non De .ij. amans qui sont ensamble. Quant la pucele a, ce me samble, 5710 Assés a la dame raisnié: « Dame, » fait ele, « a vo congié, « Se il vos plaist, nos en irons; « Mais savés que nos vos querons? 5715 « S'il avenoit par aventure « K'aucuns nos eüst fait laidure, « Ou par folie ou par outrage « Ou par hautece de lignage, « Ki fust chevaliers ou frans hom, 5720 « En amors et en guerredon « Nos fust vostre aïe presente. » La bone dame lor presente Son pooir et sa force toute, Et si dist : « Ja mar arés doute 5725 « D'ome qui en la vile maingne, « Ne ja tant conme il i remaingne « Ne vos diront pis de vo non. - Dame, a Dieu; or nos en iron. - Non ferés, ains arés soupé. »

5697 Ms. D'or e. asés d'o. - 5725 maingne, ms. viengne.

Atant furent renvolepé

|               | Li bel joiel et remploié.            | (f. 48 d) |
|---------------|--------------------------------------|-----------|
|               | Mout par furent bien emploié         |           |
|               | Por la dame ki tant les prise.       |           |
|               | Ele ra la pucele prise               |           |
| 5735          | Par la main, si se sont assises.     |           |
| •             | La nuis vint, les tables sont mises; |           |
|               | Levent, s'asistrent au souper.       |           |
|               | En liu de signor et de per           | •         |
|               | Fist avoec li mangier la dame        |           |
| 5740          | Celi qui est rubins et gemme         |           |
|               | Avers celes qui laiens sont.         |           |
|               | N'i a chevalier qui mot sont,        |           |
|               | Ains l'esgardent a grant merveille,  |           |
|               | Qu'ele est si bele a la candeille    |           |
| 5745          | C'onques sa pers ne fu veüe.         |           |
| • •           | Mout par ont grant plenté eüe        |           |
|               | A cel souper de gros poissons;       |           |
|               | Et quant il fu tans et saisons       |           |
|               | Des tables oster, on les oste.       |           |
| 5 <b>75</b> 0 | Mout vousist bien avoir a oste       |           |
|               | La dame la bele Aelis,               |           |
|               | Et si que sa couche et ses lis       |           |
|               | Li fust mi partis volentiers.        |           |
|               | Li serjant qui ont les mestiers      |           |
| 5755          | S'en vont souper en la despense.     |           |
|               | Bele Aelis qui tot el pense          |           |
|               | Demande la dame congié.              |           |
|               | « Vos n'irés ains avront mangié      |           |
|               | « Nostre vassal et no serjant        |           |
| <b>5</b> 760  | « Ki ja vos enmenront jouant. »      |           |
|               | Ce la fist encore targier.           | (f. 49)   |
|               | Que que cil sisent al mangier,       |           |
|               | La dame apele une pucele.            |           |
|               | Fait ele : « Alés tost, damoisele ;  |           |

5761 Grande initiale à ce vers.

| 172  | L'ESCOUFLE                                                             |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5565 | « Si m'aportés ma robe hermine,<br>« Celi d'escarlate sanguine :       |           |
|      | « Onques el mantel n'ot atache;                                        |           |
|      | « Bien amendera cest damage                                            |           |
|      | « Ceste moie novele amie. »                                            |           |
| 5770 | La pucele ne tarda mie,                                                |           |
| ••   | Ains li aporte isnelement.                                             |           |
|      | Mout l'a donée franchement                                             |           |
|      | La dame a la gentil pucele;                                            |           |
|      | Fait ele: « Douce amie bele,                                           |           |
| 5775 | « Ausi com j'ai vos joiaus pris                                        |           |
|      | « Por vostre amor que je mout pris,                                    |           |
|      | « Non pas por mestier que j'en aie,                                    |           |
|      | « Ausi vos requier en manaie                                           |           |
|      | « Que vos reprendés par amor                                           |           |
| 578o | « Ceste robe, c'a grant honor                                          |           |
|      | « Me tornera, ce sachiés vos.                                          | •         |
|      | - De Dieu, douce dame, et de nos                                       |           |
|      | « En aiés vos .v.c. mercis. »                                          |           |
| - 0- | Li sebelins n'ert pas noircis,                                         |           |
| 5785 | Ançois ert naïs et kenus.                                              |           |
|      | Quant li camberlens fu venus                                           |           |
|      | De mangier et li damoisel,<br>Ele fait doner Ysabel                    |           |
|      |                                                                        |           |
| 5=00 | .I. hanap de marc et demi.                                             |           |
| 5790 | « Prennés, » fait ele, « de par mi<br>« Cest hanap, bele, en guerredon | (f. 49 b) |
|      | « De vo joiel et de vo don. »                                          | (J. 49 0) |
|      | = 20 .0 join of au to aom "                                            |           |
|      |                                                                        |           |

Mout lor a bien guerredonné Les joiaus que li ont doné. Buer fu tissue la çainture, K'encore en iert par aventure

5782 nos, ms. vos.

Bele Aelis en mout haut pris. Congié ont demandé et pris A lor dame qui lor douna 5800 Mout bonement, et si lor a Priiet que tot seurement La reviengnent veoir souvent, Ke li ostex est trestos leur, Ce sachent bien; et por l'ouneur 5805 Ke lor velt del tot en tot faire, A grant feste et a luminaire Les fist mener jusc'a l'ostel, Et se li fist la robe tel Porter com el li ot dounée : 5810 Puis cele eure qu'ele fu née N'emploia mais si bien avoir. Or saciés de fi et de voir Mout s'entramerent adès puis. Ne douna pas aigue de puis 5815 A boivre a l'ostel as vallès, Mais boins vins clers, soués et nès, Si lor conte et chante et envoise. Si fist encor plus que cortoise, K'el lor dona de ses joiaus, 5820 Au departir, et bons et biaus, Por l'amor a la france dame. (f. 49 c)Cil dient bien qu'en nul roiame N'avoit feme de tel maniere. Quant il furent venu arriere, 5825 Si sist encor la dame au fu. Bien .viij. jors après que ce fu, Ne sai en feste ou en vegile, Li quens de monsignor S. Gile Qui estoit a la dame amis;

5826 Il se peut qu'il manque ici une paire de vers, parce que li quens du v. 5828 est sans verbe.

| - /4         | L ESCOUPLE                                 |
|--------------|--------------------------------------------|
| 583o         | Au jor que il i orent mis                  |
|              | Vindrent ensamble al parlement.            |
|              | Mout le vit envoisiement                   |
|              | La dame qui nel haoit mie.                 |
|              | Quant li quens vit avoir s'amie            |
| 5835         | Cele aumosniere et cel tissu               |
|              | Ou li lyon sont ens tissu,                 |
|              | Uns tex com ses sire le porte,             |
|              | Soupeçons et cuidiers l'enorte             |
|              | Qu'ele voist canjant cest afaire.          |
| 5840         | Fait il: « Dès quant faites vos faire      |
|              | « Joiaus des armes vo baron?               |
|              | « Conment! j'arai d'ami le non .           |
|              | « Et vo sire iert amis et sire? »          |
|              | Près vait qu'il ne ront et descire         |
| 5845         | De l'aumosniere le pendant.                |
|              | Ele li vait al col pendant                 |
|              | Ses biax bras; si l'acole et baise.        |
|              | Fait ele: « Or sui je mout a aise          |
|              | « Quant vos estes jalous de moi.           |
| 585o         | « Dous amis, foi que je vos doi,           |
|              | « La chose vait tot autrement. $(f. 49 d)$ |
|              | « Baisiés moi, puis savrés conment         |
|              | « Ceste aumosniere m'est venue. »          |
|              | Puis le baisier li fu connue               |
| 5855         | La verités de la çainture.                 |
|              | Une trop franche creature,                 |
|              | Ce dist, l'en avoit fait present.          |
|              | « Amis, or si la vos present               |
|              | « Por vos jeter de soupeçon;               |
| <b>58</b> 60 | « Si cuit que jusc'a Besençon              |
|              | « N'a si bele conme cele est,              |
|              | « Ne si preus. — Et, por Dieu! ou est      |
|              | « Cele qui si est prex et bele?            |

|              | - En cel borc maint et sa pucele,      |        |
|--------------|----------------------------------------|--------|
| 5865         | « Qu'ele a o li cortoise et preu.      |        |
|              | « Ne vos avroie hui conté preu         |        |
|              | « De son estre ne de sa vie;           |        |
|              | « N'ainc nus ne vit sa vilounie.       |        |
|              | « Trop est cortoise, c'est du mains;   |        |
| 5870         | « Si fait tex oevres a ses mains       |        |
|              | « Com vos poés ici veoir. »            |        |
|              | Quant li quens voit qu'il puet avoir   |        |
|              | Les joiaus et qu'el nes tient pas      |        |
|              | De son baron, en grant respas          |        |
| 5875         | Le met ce que li a donés.              |        |
| •            | De joie s'est abandonés                |        |
|              | A voloir tot quanque li plot.          |        |
|              | La doçors del solas qu'il ot           |        |
|              | Li fait ses biax ex pontiier.          |        |
| 588o         | Cil qui ont usé del mestier            |        |
|              | D'amors sevent bien que ce monte.      | (f.50) |
|              | Et de coi feroie lonc conte?           |        |
|              | Tost fu alés li mautalens.             |        |
|              | Quant la joie et li parlemens          |        |
| 5885         | Ot assés duré par raison:              |        |
|              | « Dame, vos chevaliers, vostre hom, »  |        |
|              | Fait li quens, « s'en devroit raler,   |        |
|              | « Car je criem que le malparler        |        |
|              | « Des gens ne me laist plus atendre. » |        |
| <b>5</b> 890 | Ele le baise au congié prendre         |        |
|              | Et se li done les joiaus.              |        |
|              | Or est l'amors fine et loiaus          |        |
|              | Quant il s'en part en tel maniere.     |        |
|              | Or s'en vait a Saint Gile arriere.     |        |
| 5895         | Mout ot li quens joie a cel jor;       |        |
| -            | Il ne fait en nul lieu sejor           |        |
|              | Dusqu'il vient arriere en maison,      |        |
|              |                                        |        |

5883 fu, ms. fust.

| I | 76 |
|---|----|
| • |    |

|              | Car ses gens et si compaignon          |           |
|--------------|----------------------------------------|-----------|
|              | N'aperchoivent la chevauchie.          |           |
| 5900         | Jusqu'en la grant sale joncie          |           |
|              | Vint la contesse encontre fors.        |           |
|              | Ke c'on li trait sa cape fors,         |           |
|              | Ele a choisi par aventure              |           |
|              | Les lyonciaus de la çainture           |           |
| 5905         | U li ors reflambloie et luist.         |           |
| - 3          | Si durement li grieve et cuist         |           |
|              | K'a ses ex en vindrent les larmes.     |           |
|              | Bien connut que ce fu des armes        |           |
|              | Celui qui ert barons s'amie;           |           |
| 5910         | Puis dist: « Cil ne me menti mie       |           |
| 3910         | « Ki me conta que vos amés             | (f. 50 b) |
|              | « La dame por cui vos portés           | (). 30 0) |
|              | « L'aumosniere et le tissu tel.        |           |
|              | - Dame, » fait il, « faites autel,     |           |
| 5915         | « S'il vos grieve de rien u poise. »   |           |
| 3913         | La dame ki mout fu cortoise            |           |
|              |                                        |           |
|              | Li a respondu conme sage:              |           |
|              | « Certes, » fait ele, « en mon lignage |           |
| F            | « Ne sai jou nule çainturiere;         |           |
| 5920         | « Et quant jou sueffre en tel maniere  |           |
|              | « Vostre volenté et ma honte,          |           |
|              | « Jou ne voi pas de quel aconte        |           |
|              | « Vos m'en deüssiés dire lait.         |           |
| _            | « Or en relaissiés tot le plait. »     |           |
| <b>5</b> 925 | Li quens voit bien et entent l'uevre   |           |
|              | Ke la dame li laist et sueffre         |           |
|              | Son voloir sans dire folie.            |           |
|              | Or la losenge et s'umelie,             |           |
|              | Et dist qu'il vaut dire tot el         |           |
| 5930         | Quant il li dist : « Faites autel ».   |           |
|              | « Or m'en repent et si m'en poise.     |           |

5898-9 Corr. Quant.... Aperchoivent? — 5907 K'a, ms. Ke.

(f.50c)

- « Mais or soiés vers moi cortoise
- « Et si me pardonés vostre ire,
- « Car certes je vos cuidai dire
- 5935 « Que vos autel feissiés faire. »

Fait la gentix, la debounaire:

- « Se jou savoie ou on les vent,
- « Par tans avroie fait couvent
- « D'avoir une ausi envoisie. »
- 5940 Lués droit l'a li quens abaissie Ouant il li dist u cele maint

Qui de biauté et d'oevre vaint Toutes celes de Montpellier.

« Tuit li clerc et li chevalier

5945 « O li sont por deduire adès.

- Dont vient jou n'en oi ains mès
- « Parler? S'i est ele piecha.
- « Mandés li qu'ele viegne cha
- « Et s'amaint o li sa compaigne.
- 5950 « Si li priés qu'ele remaigne
  - « Entor vous, s'ert vostre pucele
  - « K[e] il n'a si preu ne si biele,
  - « Si com on dist, en tot le raine,
  - « Et dist qu'ele est de Loeraine;
- 5955 « S'a non biele Aelis de Toul.
  - Puet estre voirs? Par Diu, [a]oul;
  - « Ele i est, ce n'est nule doute.
  - « Diex! » fait la dame, « or sui je toute
  - « Respassée de ma grant ire,
- 5960 « Ne jamais ne m'orrés rien dire
  - « Qui vous griet por ceste novele.
  - « Si manderai demain la biele. »

5941 cele, ms. elle. Depuis ce vers jusqu'au v. 7021, c. à d. du fol. 50 v° au fol. 59 r° inclusivement, l'écriture est d'une autre main que le reste du poème et le texte est plus incorrect. — 5942 oevre, ms. ouuere. — 5946 vient, ms. veing. — 5951 Ms. Encore. — 5953 en tot, ms. entor.

l matin sont monté et prest, . Sans demourée et sans arest, Li message qui la vont querre. **5**965 Il n'avoit en toute la terre .II. si riches cevauceur[e]s Ne si biel[es] d'afeutreures Com celes [c'] on lor amena. Or saciés que la dame en a 5970 Mout grant conroi pris de la voie: (f.50 d).C. sols de mansois lor envoie Pour acuitier lor menus gages. Si lor mande par les messages, 5975 Et li quens ausi en amour, Que, pour cierté et pour amour, S'en viegnent entor li manoir, Que jamais de dras ne d'avoir, S'els i vienent, n'avront souffrete. **5980** Font li serjant : « Mout ert bien fete « La besoigne, n'en doutés mie. - Or la me salués, m'amie « Ke onques ne vi, ce me poise. « S'ele est si preus et si cortoise 5985 « Com on me dist, or i parra. « Dites li ke buer i venra, « K'ele ert et ma dame et ma mestre. « S[e] ele daigne entor moi estre « S'en avra, se ge vif, grant bien. « Gardés que vous li dites bien. » 5990

> Or s'en vont; la dame remaint. A Monpellier, ou ele maint,

<sup>5969</sup> celes, ms. teles. — 5976 amour, corr. onour? — 5979 S'els, ms. S'eles.

|              | Vindrent l'endemain mout par tans.        |
|--------------|-------------------------------------------|
|              | Par demander et par assens                |
| <b>5</b> 995 | Ont trové l'ostel a la biele.             |
| 7,7          | En descendant on[t] la pucele             |
|              | Saluée de par le conte.                   |
|              | Cius qui miex seut parler li conte        |
|              | Et dist le message briefment              |
| 6000         | Et que la contesse ensement               |
|              | Li mande salus plus de mil. $(f. 51)$     |
|              | Et se li mande et ele et il               |
|              | « K'en amours les venés veoir,            |
|              | « Car mout desirent a avoir               |
| 6005         | « Entor aus vous et vo compaigne. »       |
| 0000         | Et por ce qu'il ne lor souffraigne        |
|              | Avoirs ne pour .j. ne pour el,            |
|              | Ne pour gage ne pour ostel,               |
|              | Cil qui ot les mansois li baille.         |
| 6010         | Si lor dist, ains que il s'en aille,      |
|              | S'els n'en ont preu qu'els en demandent : |
|              | « Que ma dame et li cuens conmandent      |
|              | « Que nous vous en baillon assés,         |
|              | « Que mout vielt faire vostre sés         |
| 6015         | « Li cuens qui mout est vostre amis. »    |
| 00.0         | Fait cele en cui nature ot mis            |
|              | Tout le bien qui puet estre en feme :     |
|              | « Benois soit li quens et ma dame         |
|              | « Et vous tuit et cil qui lor ont         |
| 6020         | « Dit bien de moi, por que il [m'] ont    |
|              | « Mandée et la prot Ysabel.               |
|              | « Grans mercis, que ce nous est bel,      |
|              | « Et nous irons mout volentiers,          |
|              | « Que nous seroit mout grans mestiers     |
| 6025         | « Que nous seüssiens cose faire           |
| 3023         | « Qui peüst a la dame plaire. »           |
|              | " Zai Poast a la danie hiane. "           |

6010 que il, ms. qui. — 6011 ms. S'eles... qu'eles.

uis sont li serjant herbegié Tant qu'il ont disné et mangié A grant deduit et a grant rage. 6o3o Mout plaist a tous en lor corage (f. 5 i b)Ce que les ont servi[s] mout biel. Entre Aelis et Ysabel Vont a la dame congié prendre. Mout par en a piteus et tendre 6035 Le cuer pour chou qu'eles s'en vont. Saciés a tous ciaus qui les ont Acointies lor grieve et poise. Mout fist Aelis que cortoise, K'ele a[la] par tout le visnès 6040 As puceles et as vallès Pour congié prendre et demander. Et Ysabiaus fait reporter Les harnas et rendre as voisins, A l'un coute, as autres coussins, 6045 Caudieres, pos, traitiaus et tables. Puis vont metre lour robe es males Chainses, mantiaus, pliçons, sorcos. Els ont bien paié lor escos Par le castel et lor despense. 6050 La damoisiele se pourpense S'ele doit mais rien a nului: Mout harroit qu'ele eüst anui De rien qu'ele eüst acreü. Quant cil ont tout lour plain eü 6055 Ki li ont lor avoir presté, Lor[s] sont li ceval apresté As serjans et cil as puceles.

6031 Ms. Ce qu'eles l'ont. — 6045 Ms. Caudieres et pot et t. — 6046 Ms. robes. — 6048 Ms. Eles.

Par la ville en vont les noveles Oue les damoiseles s'en vont. 6060 Li fix as bourjois cui els ont Donés les joiaus qu'il ont pris (f. 5ic)Sont monté es chevaus de pris, Qui miels miels, por estre au convoi. Font tuit li voisin : « Qu'es[t] ce? avoi! 6065 « Damoisiele; irés ent vos donques? » Ne cuit pas que il fust feme onques Si amée d'estraigne[s] gens. Quant li palefrois biaus et gens [Fu venus la pucele i monte]. Li maistre cambrelens le conte 6070 L'a par la resne del frain prise. Se la grant rue fust esprise, S'i eüst il asés grant noise. « A Dieu soit ele, u qu'ele voise! » 6075 Font tuit et li fol et li sage. Or s'en vont mout lié li message, Qu'il ont bien emploié lour voie, Il n'est hom qui aler l'en voie Qui ne li ourt bon' aventure. 608o Or s'en vait : c'est par la çainture U li lion furent tissu. Du castel se sont fors issu Plus de .l. por s'amor. A cascun conme a son seignour 6085 Prent congié par beles paroles. Cil ne tenoient pas pour foles Celes cui orent convoié: Puis sont au chemin avoié Celes et cil qui les enmainent. 6090 Et cil en la vile ou il mainent

<sup>6060</sup> el, ms. eles. — 6069 Vers omis et restitué par conjecture. — 6080 c'est, ms. ceste. — 6087 cui, ms. qui.

S'en retornent sans demorer De la damoisele hounerer.

(f.51d)

r chevaucent mout liement Li serjant tout conmunalment Et les puceles qu'il enmainnent. 6095 Li deduis, la joie qu'il mainnent Lor fait lor jornée oublier. A Saint Gille ançois le disner Vindrent l'endemain a grant rage. 6100 La contesse el plus haut estage Estoit montée et ses puceles Pour esgarder se cil et celes Venissent ja qu'eles atendent. Tant i ont esté qu'il descendent 6105 Al degré : quant il les perceurent, Tuit cil de la jus i corurent Pour feste faire a lor descendre. La contesse ne vaut atendre, Ançois i va joiose et lie. 6110 Cil ont la biele desliie Ki li traisent sa cape fors. Quant ele fu em pur le cors Et sans mantel et sans touaille, « Il n'est feme qui cesti vaille, » 6115 Fait cascuns, « de cors et de vis. » A la contesse est bien avis Que li quens ne li menti pas. Cascuns a tant creü son pas Qu'eles se sont entrecontrées. 6120 La bele avoit toutes outrées Les puceles dusqu'a la dame. Or ne fu pas ce fait de feme (f.52)

6114 qui, ms. que (en abrégé).

Que la gentix contesse en fait :
El la baise, puis si la lait
As autres puceles baisier.
Lors l'enmaine pour aaisier
En ses cambres par la main nue.
Quant li cuens sot qu'ele est venue,
Qui plaidoit en .j. sien palais,
Fait il a ses gens : « Je vous lais
« Le plait, se vois a cele joie. »

6130 Fait il a ses gens: « Je vous lais « Le plait, se vois a cele joie. » Quant la bele pucele bloie Vit le conte en la cambre entrer, Ne se leva pas pour moustrer,

6125

6135 Mais pour cheu que le devoit faire.

Fait li cuens a sa feme [en] aire:

« Dame, en'a ci bele promesse?

— Certes, sire », fait la contesse, « Mout m'avés bien a gré servie.

6440 — Or n'en aiés dont pas envie « Se jou la bès pour faire feste. » El ne guenci onques la teste, 'Ains soufri le voloir le conte Bonnement, onques n'en ot honte.

Puis le baisier se sont rasis.
Li cuens n'avoit, je cuit, que sis
Chevaliers avoec lui laiens.
Fait il: « [Or] ne faut il niens,

« Chaiens, quant vous estes venue.

6150 « Mout a desiré vo venue

« La contesse, n'en doutés mie.

« Mout arés en li bone amie

(f. 52 b)

« Par tans, se en vous ne remaint.

6124 Ms. Ele. — 6136 [en] aire, p.-é. [C]aire! exclamation sur laquelle voy. Romania, XIX, 612. — 6141 bès, ms. bele. — 6142 Ms. Ele. — 6150 a, ms. ai.

- « Mais jou sai bien qu'en cuer vos maint
- 6155 « Tant de francise et tant de bien
  - « Que jamais n'avrons andui rien
  - « Ki ne soit vostre tous jours mais. »

Or repoons parler huimais De Guilliaume, quel vie il maine,

6160 Ke ceste avra en son demaine Par tans la contesse et le conte.

> D'Ysabel n'ai jou fait nul conte K'il n'[en] est pas mestiers ne oeus,

N'on ne doit pas devant les bués 6165 Metre le char, quant on caroie.

Ne sai pour que jou gasteroie

Ma raison se jou voel plus dire, K'en grant joie et en grant remire

Fu [il] puis en cambre o sa dame:
6170 Toutes sont .j., et cors et ame.

Ne lor membre mais de Guillaume

Ki tante terre et tant roiaulme A puis cerkié qu'il [l']ot perdue.

Mainte povrece a puis eüe Et mainte souffraite d'osteus;

6175 Et mainte souffraite d'osteus; Et li biaus murs qui estoit teus

Li morut lués, ce fu damages. Puis li prist .j. [si] grans malages

Dont il gut près d'un an a Rome.

6180 Poi voit on venir a .j. home

.I. anui qu'il n'en ait lués deus.

Dex! tans contraires, Dex! tans deus (f. 52 c)

Li damoisiaus ot li proçains!

Il [l]a quist ains .vij. ans tous plains

6185 K'il en oist ne vent ne voie.

6158 L'alinéa n'est pas marqué dans le ms. — 6174 Ms. povrete. — 6184 Ms. Il acuist.

#### L'ESCOUFLE

En .j. bos qui torna fors voie Li fu tolus tous ses avoirs. Lors li aprist li estouvoirs A gaaignier sa garison: 6190 Puis fu il toute une saison A mon signour S. Jake a mestre, A .j. borgois qui soloit estre Herbegieres de gent estrange. Sa maisons ert devant le cange, 6195 A .j. pignon plain de fenestres. Guilliaumes fu tous sire et mestres, Après le segnour, de l'ostel, C'onques mais li bourgois n'ot tel Serjant ne de si bonne afaire. Il n'atent pas la chose a faire 6200 Tant que ses sires li conmant: Bien sachiés qu'après son conmant Desert il k'en li face bien. Demi an et .iij. mois fu bien Chiés le borgois qui mout l'ot chier. 6205 Un diemance après mangier Sist a lor huis, lés .j. vallet; Atant es vos le bel mulet Qu'il ot perdu avoec s'amie: 6210 Li las, il ne[l] meschoisi mie, Ains le connut com .j. denier. Cil qui sus ert vait au moustier (f. 52d)Grant ambleure avoec la route. Li murs li renovele toute 6215 Sa dolors, puis li cort après. Quant cil descent, s'est il si près K[e] il le prent lués par la resne. Cil crient, pour ce qu'il ne l'aresne,

6186 qui, corr. ou? — 6196 Ms. sires. — 6209 Ms. perdue. — 6210 Ms. meschoise. — 6212 sus, ms. sous.

# L'ESCOUFLE

|               | Que ce soit force u abandons.             |    |
|---------------|-------------------------------------------|----|
| 6220          | Li autre ont osté les bordons,            |    |
|               | Si sont ja entré el moustier.             |    |
|               | Cil est venus al tresorier                |    |
|               | Qui gardoit le mestre tresor.             |    |
|               | Fait il: « Quant jou descendi or,         |    |
| 6225          | « Sire, la fors el cimitere,              |    |
|               | « .I. damoisiaus, ne sai qui ere,         |    |
|               | « Vint illuec de tort en travers.         |    |
|               | « Ne sai se nous devons travers,          |    |
|               | « K'il gete les puins, si me saque        |    |
| 6 <b>2</b> 30 | « Le frain des puins. — Qui, por S. Jake! |    |
|               | Fait li moignes, « qui est il donques?    |    |
| ·             | - Ne sai qu'il est, n'en connuc onques,   |    |
|               | « Mais il me pert gentix hom estre.       |    |
|               | — Alons i; se jel truis en l'estre, »     |    |
| 6235          | Fait li moines, « mar le bailla. »        |    |
|               | Il et ne sai quant en vont la             |    |
|               | U Guilliaumes tenoit le mur,              |    |
|               | Et si vous di tout de seür,               |    |
|               | Quant [li] moines dist la parole,         |    |
| 6240          | S'on i feist une carole                   |    |
| •             | S'i eüst il grant assamblée.              |    |
|               | Fait il: « Amis, fu [vos emblée] (f. 53   | 3) |
|               | « Ceste beste k'avés ci prise,            | •  |
|               | « Que cest hom aime tant et prise?        |    |
| 6345          | - Sire, » fait il, « je ne di pas,        |    |
|               | « Mais por sa paine et por ses pas,       |    |
|               | « Se Diex les reçoive en bons grés,       |    |
|               | « Priés li, sire, et demandés             |    |
|               | « K'il vous die dont il li vint. »        |    |
| 6250          | Or saciés ke bien li avint                |    |
|               | De la proiere qu'il ot faite.             |    |
|               |                                           |    |

6230 Qui, ms. cui. — 6242 [vos emblée]; la place de ces deux mots est restée vide. — 6245 Grande capitale à ce vers.

```
Or se rebaudist et enhaite
         Li pelerins et aseure
         Pour la bonne chevaucheure
         Ou li vassals ne claime rien.
6255
         « Ce, » fait il « vous dirai je bien
         « Conment jou l'oi ne dont il vint.
         « Il a bien .vj. ans qu'il avint
         « K'il vint en .j. mien herbegage,
         « A Tol, cele au plus bel visage
6260
         « Qui onques fu, ce me dist cele
         « Qui la vit; et cele pucele
         « Enmena unne siue fille.
         « Si li laissa cest mur, et cille
6265
         « Le me vendi pour la souffraite
         « Et pour ce que jou li eu faite
         « Mainte bonté de ma maison.
         - Biaus dous sire, por Diu, quel non
         « Avoit cele qui vint laiens?
6270
         - Aelis. - Las, caitis, dolens!
         « Ce fu cele qui fu m'amie!
         « Segnour, » fait il, « ne cuidiés mie (f. 53 b)
         « Que l'aie pris par nul outrage,
         « Cest mur, mais por le seignorage
         « De la pucele cui il fu. »
6275
         S'il eüst sis delés un fu,
         Ne fust il mie plus vermeus.
         « Las! fait il, « com me venist miels
         « Oue jou l'alaisse vers Tol querre,
         « Quant jou retournai vers sa terre! »
6280
         Tout c'est or ariere consaus.
         Il terce et tert le mul les iols
         Del pan de sa blance chemise.
         La dolours qui en li s'est mise
```

6262 vit, ms. vint. — 6269 vint, ms. vient.

En faisoit plorer plus de .c.

6285

#### L'ESCOUFLE

```
« Ahi! » fait il, » baucent, baucent,
         « Com g'ere lores en bon point
         « Quant cele qui au cuer me point
         « Vous amena sans mon seü! »
6290
         D'un baston qu'il tint de seü
         Se volt ferir, quant on li oste.
         Pour l'amour au mul ot a oste
         La nuit le bourjois chiés son mestre.
         Tuit cil de la rue et de l'estre
         Vont avoec lui jusqu'a l'ostel.
6295
         Ainc mais nus hom ne fu en tel
         Ne ce ne fist de mue beste :
         Il li baise .c. fois la teste
         Et les iols pour sa douce amie.
63oo
         Li las caitis ne dormi mie
         La moitié de la nuit entiere.
                                                 (f. 53c)
         Delés le mul, sour la litiere,
         Se jut [envers] tant qu'il fu jours :
         Or saciés que mout fait amours
6305
         Qui si l'avile et despersone.
         Au matin, lués que prime sonne,
         Li bouriois au mul se leva:
         Guilliaumes a son maistre va
         Por aconter de son loier.
63 I O
         « Sire, » fait il, « [il] a dès ier
         « .IX. mois que jou faiç vo service.
         « Or est ensi la cose enprise
         « Que jou preng congié ains mon terme. »
         Tous tans avoit as iols la lerme
6315
         De pitié por ce qu'il s'en part.
         Li bourjois fu de france part,
         Qui son loier li rent et baille,
         Et se li dist ains qu'il s'en aille :
         « Certes, Guilliaumes, biaus amis,
```

6296 nus, ms. tuis. — 6304 que, ms. qui.

| 6320 | « Je vaudroie bien avoir mis                |
|------|---------------------------------------------|
|      | « En amender vostre pesance                 |
|      | « .C. s., ke ceste desevrance               |
|      | « Me fait plus mal que jou n'os dire.       |
|      | - Sire, » fait il, « Diex le vous mire!     |
| 6325 | « Jou sai bien; mais ne puet autre estre.   |
|      | « Jou fui jadis bien en haut tertre         |
|      | « Dont jou sui ore mis aval. »              |
|      | Mout en est a la dame mal                   |
|      | Et as enfans de la maison;                  |
| 633o | En plorant cascuns par son non              |
|      | Le conmande a Deu et il ous.                |
|      | En la maison fu grans [li] dous $(f. 53 d)$ |
|      | Quant il s'en ist tergant ses iols.         |
|      | Li pelerins vausist mout miex               |
| 6335 | K'il remansist, s'il peüst estre:           |
|      | C'est por sa dame et pour son mestre        |
|      | Qui 'n ont andui au cuer grant ire.         |
|      | Fait la dame: « Onques ne vaut dire         |
|      | « K'il fust estrais de frances gens.        |
| 6340 | « Ce qu'il ert si biaus et si gens          |
|      | « Le deüst bien faire aperçoivre.           |
|      | « Onques ne nous vaut amentoivre            |
|      | « Son grant anui jusqu'a ersoir.            |
|      | « Ce li venoit de grant savoir,             |
| 6345 | « Pour ce c'on ne l'en creïst pas. »        |
|      | Lors s'en vait le trot et le pas            |
|      | Delés le mul qui seut siens estre.          |
|      | De fort ore vit celi nestre                 |
|      | Ki le fait garçon et courliu.               |
| 635o | Il ne sejornent en nul liu                  |
|      | Dès qu'il vindrent a Tol ariere.            |
|      | Or n'ama mais en tel maniere                |

<sup>6330</sup> Ms. plorent. — 6331 ous, ms. dus. — 6337 Ms. Qu'il n'ont.

| 190  | L'escoufle                                                                                                                                                              |                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6355 | Nus hom ja; si fist viaus Tristans: Mout ot il ore plus ahans, Ains qu'il fust mors, pour la roine, Car ce fu pour la medecine Que Brangiens li dona a boire,           |                         |
| 636o | Dont fu ce force: force voire!  K'il n'i ot onques point de grace;  Et Piramus, qui la crevace  Trova, ne fu il mors d'amours?  Ce ne sai [j]e, k'ire et dolors         | (f. 54)                 |
| 6365 | Fait tote rien fole et hardie; Por ce ne sai jou que j'en die, Se ce fu folie u amors. Pour ce s'uns lions u .j. ors Ensanglenta .j. touaille                           | <b>0</b> · - <b>4</b> ) |
| 6370 | Que savoit que ce fust caille Qui dut estre Tisbé s'amie? Il cuidoit qu'il n'i deüst mie Autre venir se cele non. Le cuidier et la sospechon Deüst il bien oster ançois |                         |
| 6375 | K'il s'ocesist, k'en nule[s] lois Ne doit hom pas vengement faire De cuidier; ne de cest afaire N'en doi jou pas sains consel dire S'amors fu ocoisons u ire            |                         |
| 638o | De sa mort u maleurtés; Mais cil qui .vj. ans a estés Esseilliés et en grant dolour, S'il vausist, dès le premier jour K'il la perdi, si fust il mors,                  |                         |

6353 Ms. Tristrans. — 6360 Cf. Ovide, Métam. IV, 65, Fissus erat tenui rima..., et le poème de Pyramus et de Tisbé, vv. 300 et suiv. (Barbazan-Meon, IV, 355). — Ibid. Piramus, ms. Priamus. — 6362 Ms. saie kiere. — 6369 Sic. — 6376 De, ms. Ne.

Mais sospechons et desconfors Ne la grant paine qu'il en a 6385 Ne le pot onques dusque la Mener qu'il se vausist ocire. « Ahi! » fait il, « biaus gentix sire, » Quant li bourgois fu descendus 6390 Et a grant joie receüs De ses gens et de ses amis, « A l'ostel u cis muls fu pris (f. 54b)« Et u ma dame herberja, « Car m'i faites mener. — Cant? — Ja. » 6395 Fait li bourjois : « Après mangier. » - Jou n'atendroie de legier, « Que jou ne me mui cha pour el, « Fors pour la vielle et pour l'ostel « Veoir qui m'amie ostela. » Li bourjois le fist mener la 6400 Lués droit par son serjant demaine. Li vallès a l'ostel l'enmaine, Qui estoit fors de la cité. Laiens u s'amie ot esté, Trueve la vielle et noient plus. 6405 Ne sai que vous desisse plus : Il fu laiens tote la nuit; Onques n'ot soulas ne deduit Fors de tant qu'el li rementoit La rien dont il plus li estoit. 6410

La vielle regrete sa fille
Et cil s'amie, et cil et cille
Ne porent la nuit souper onques.
Quant cil doit miex mangier, adonques
Li revient devant la pucele.
Fait il: « Si ne vous dist ains cele

6387 Ms. qu'il ne se. —6409 el, ms. ele.

```
« Quel part ele iroit n'en quel terre?
          - Certes non. - Diex! u l'irai querre?
          « Ja l'ai jou bien quisse .vj. ans.
 6420
          « En mains de terre, en mains de tans
          « La deusse jou bien trover;
          « Mais Diex n'i velt encor ouvrer.
                                                 (f. 54c)
          « Caitis, si me pert et parra.
         « Mesires sains Jakes m'en ra
6425
         « Mostré son mur, soie merci. »
         Fait la vielle : « En avant d'ici
         « Irés la ore jamais querre?
         - Ferai? » fait il, « c'est une guerre,
         « Jou cuit, qui ja ne penra fin.
6430
         « Mais se Diex, viax ains que je fin,
         « La me mostroit encor .j. jour,
         « Tout mon traval et mon labour
         « M'avroit a .c. double meri. »
         La vielle a mout le cuer mari
6435
         De ce qu'il n'est soef couchiés.
         De seçonnés qu'ele ot sachiés
         D'une viés soif li fist le feu.
         Quant la saisons et li tans fu
         Qu'en se dut coucier il se couce.
         Fait il: « En tante povre couce
6440
         « M'a fait gesir ma douce amie! »
         Li durs lis ne li laissa mie
         La nuit bien dormir jusqu'al jour.
         Fait il: « Ci n'a point de sejour,
         « Il me restuet metre a la voie.
6445
         « Et Diex qui par pitié ravoie
         « A port de salus ses amis,
         « Del grant traval u jou sui mis
         « Me traie a fin a petit terme! »
6450
         Fait la vielle qui ot non Erme:
```

6429 qui, ms. que. — 6431 me, ms. ma. — 6439 il se, ms. ele.

« Pour coi vous levés vos si main? — Qu'il n'a, » fait il, « jusqu'a demain (f.54d)« Que cest sol jour qui mout est biaus. » Quant levés fu li damoisiaus, 6455 Il prent a la v[i]elle congié. Fait il: « A quel main prendrai gié « Le grant cemin qui vait en France? » Pitiés a cele desevrance Les faisoit ambes .ij. plorer. 6460 La vielle li rouva torner Tous jours le grant cemin a destre; Et quant Guilliaumes ist de l'estre, En plorant la vielle li prie Que, s'il voit sa fille et s'amie, 6465 Que pour Diu les salut ansdeus. Or s'en vait, or le consaut Dex!

e chemin a tenu de France, ✓ Et si n'a il nul' esperance K'il la truist illuec ne qu'aillors. Ses grans travaus, ses grans dolors 6470 Le met le jor en .c. pensés. « Diex! tans maus pas arai passés, » Fait il, « en ma dame querant! « Tant l'a[i] quisse ariere et avant « Que jou ne sai mais u la querre. » 6475 Sa grant jornée fist entiere, C'onques ne but ne ne manja. Fait il: « Ja l'ai jou quisse ja « Dusqu'a S. Jake et dusqu'a Rome; « Mais al saint qui ne faut nul home 6480 « Ki de cuer li prit k'il ne l'oie, « A celui promet jou la voie

(f. 55)

6464 s'il, ms. sis. — 6465 les, ms. li. — 6472 Ms. tant mal.

« Que jou requerrai a sa vile. » Il a voé Diu et S. Gille De buen cuer qu[e] il le querra. 6485 En cel noel penser qu'ira Se reconforte et resbaudist. Si s'en ira, si conme il dist, Dusqu'a S. Gille as grans jornées. Tant a levé as ajornées 6490 Et erré par chaut et par froit K[e] il vint a S. Gille droit Si c'on i cantoit la grant messe. Il va son veu et sa promesse Rendre au saint et s'offrande faire, 6495 Et si le requiert de l'afaire Dont il a tant mal et anui, Et si l'avoit de tel oste hui Qui ait mestier de son service. 65oo Mout a li sains en bon gré prise S'orison, et si l'en iert miex. Il plore de cuer et des iex Com cius qui est mout desconfis. Devant le vout du crucefis Ot .j. borjois riche et manant. 6505 Il nota bien le contenant Du vallet, et si parut bien K'il ert dolans d'aucune rien. Bien a joie cis cui Dieu vielt. 6510 Quant li vassaus s'orison eut Finée et il s'en vaut aler, (f. 55 b)Cil le conmence a aparler, Qu'il le vit grant et bel et gent; Si li conmence bel et gent 6515 A demander et a enquerre

6495 Ms. offrandre. — 6496 le, ms. la. — 6504 vout du, ms. voute de. — 6509 Ms. B. est a j.

```
Dont il estoit et de quel terre,
Et s'il a maistre se lui non.
« Sire, » fait Guilliaumes, « jou non.
« S[i] en vaudroie .j. boin avoir;
```

6520 « Et si vous di jou bien pour voir

« Ke jou cuit que jou serviroie

« Si bien que quant jou m'en iroie

« K'il ameroit mout mon afaire.

« Jou ne crienc nului de pain faire,

6525 « Ne d'un mangier ne d'un biau lit,

« S'il ert hom [qui] amast delit,

« Ne chiens ne oisiaus ne deduit,

« En tote France n'a, je cuit,

« Home qui tant en ait apris

6530 « Com j'en ai. Che que jou me pris

« Ne me vient pas de cortois mestre;

« Se por tant non, quant nus vielt estre

« A autrui, il doit sage faire

« Son mestre de çou qu'il set faire,

6535 « K'en pluisors a mehaing et tece: »
Mout plaist al bourjois et contece
Ce que li damoisiaus li dit,
Et si voit que jusqu'al Lendit
N'a nul plus bel home de lui.

6540 Fait il: « Quant venistes vous? — Hui;

« Si n'ai encore point d'ostel.

— S'il vous plaist a avoir, [i]tel (f. 55 c)

« Com li miens est, mout près d'ici,

« Jou vous present. — Vostre merci,

6545 « Et si le reçoif a creant. »
Del mostier en issent a tant;
S'en vont a l'ostel lés a lés.
Guilliaumes fu tous deffublés:

6537 dit, ms. dist. - 6538 Ms. Lendi. - 6545 reçoif, ms. recoies.

| 196  | L'escoufle                               |           |
|------|------------------------------------------|-----------|
|      | S'ot gros pis et lées espaules.          |           |
| 655o | On volt lués droit metre les tables,     |           |
|      | K'il furent venu a maison.               |           |
|      | Fait il: « Conment avés a non?           |           |
|      | — Guilliaumes. — Dont? — Sire, de        | e Toul, 🕖 |
|      | « En 'es[t] ce en Loherrainne? — Ao      |           |
| 6555 | - Diex! » fait li ostes, « g'i fui ja. » |           |
| •    | Il leve et s'asiet, si manja             |           |
|      | Entre lui et .ij. siens voisins          |           |
|      | Qui aporterent de lour vins.             |           |
|      | Cil ne fu fous ne perecheus:             |           |
| 656o | Il ne s'asist pas dalés cheus            |           |
|      | Dusqu'il ot drecié et servi.             |           |
|      | Fait li uns d'iaus : « Ainc mais ne vi   | •         |
|      | « Nul vallet si bien [s']entremetre      |           |
|      | « De drecier; il se vaura metre          |           |
| 6565 | « En avant par son bel service. »        |           |
|      | Après mangier fu la devise               |           |
|      | De la remanance al vallet                |           |
|      | Qui gardoit encor l'anelet               |           |
|      | Que li escofles enporta.                 |           |
| 6570 | Ses biaus services enorta                |           |
| •    | Le borjois qu'i[l] le retenist.          |           |
|      | Guilliaumes de nule rien n'ist           | (f.55d)   |
|      | Qu'il ne face sa volenté                 |           |
|      | De ciaus qui a faire ont esté            |           |
| 6575 | Le marchié et la convenance.             |           |
| ·    | Pour .l. sols par fiance                 |           |
|      | Le servira dusqu'a .j. an,               |           |
|      | Se Diex le descombre d'ahan              |           |
|      | U d'autre cose qu'il ne sace.            |           |
| 658o | Li uns des .ij. bourjois le sace         |           |
|      | Vers lui, se li dist a conseus           | •         |
|      | · ·                                      |           |

<sup>6556</sup> Ms. s'a. et si m. -6568 Ms. encore. -6573 sa, corr. la? -6575 Le, ms. La. -6578 d'ahan, ms. de han.

Que ses estre vaudroient miex Du loier et si autre afaire; Que laiens avoit grant repaire De pelerins et d'autres gens.

« Et vous estes si preus, si gens

6585

- « Que vous les savrés bien avoir.
- « Vous i conquerrés mout d'avoir
- « Ains que vous issiés de la ville.
- 6590 Se Dieu plaist, » fait cil, « et S. Gille. »

r est Guilliaumes a bon mestre. Il ne peüst el castel estre A nul si bon qui fust borjois. Il fu bien en l'ostel .iij. mois Q'ainc la maison ne fu sans oste. 6595 Qui veist, quant Guilliaumes oste As pelerins qui n'ont serjant Seles et frains! jouant, gabant Lor fait la nuit a tous lor lis, Dont estoit il mains esbahis 6600 Quant il a plus gent a servir. Si set vers cascun deservir (f. 56)Que preudom ne gist en l'ostel Qui ne li doinst et .j. et el. Mout est preus d'estrange maniere, 66o5 Il set mout bien bouter ariere Ce c'on li done et ce qu'il a. Toute l'entencions qu'il a Si est d'esparnier et d'aquerre, K'il rira par tans, ce dist, querre 6610 La rien el mont qu'i[l] plus amot: Mout en est près, mais n'en set mot.

6582 estres, ms. escroes. — 6590 Ms. Diex. — 6605 maniere, ms. matiere. — 6607 La fin du vers est sans doute fautive.

iex! con griés cose ci ara K'il en querant l'eslongera 6615 S'il ist du castel por li querre! Qu'en mains de .ij. arpens de terre Estoit la sale et la maisons U cele et cil dont nous disons Sejornent et sont a estage. 6620 Cil resamble celui qui nage, Quant il vient a rive si naie; Mais li pitiés et la manaie Del saint qui ja l'a la conduit, S'aucuns viés pechiés ne li nuit, 6625 Se Dieu plaist, le menra avant. .I. jor passoi[en]t par devant La maison pelerin françois: A .j. de ceus qui poins[t] anchois En sa maison por ostel prendre 663o .I. clous le fiert parmi le tendre Del pié de sa chevauceure: Ici fu grant malaventure (f. 56 b)Et maleurtés et pechiés. Li chevaus est si entechiés 6635 Qu'il ne puet en l'ostel entrer. Al marescal le fait mostrer, Qu'i[1] veut savoir ce que puet estre. Fait il: « Esgardés, sire mestre, « Com mes chevaus cloce orendroit. » 6640 Il esgarde; si voit tout droit Le clau en pié qui mout est lons. Fait il: « Se nous le dessolons, « Il i convendra grant sejour. — Diex! » fait il, « jou ne puis un jor

6621 naie, ms. nage. — 6626-7 Ms. passoit par de devant | La m. pelerins.

« Sejorner pour mes compaignons. 6645 « Hé! Diex, par tes saintismes nons, « Convendra li dont faire ataindre? » Li pelerins conmence a taindre De fin mautalant et d'anui. Fait il: « S. Gilles, com j'ai hui 665o « Por vo service grant contraire! » Li pelerins ne set que faire K'il li convient laissier a force. Guilliaumes li prie et efforce K'il li vende, s'a vendre vient. 6655

Por tant com entre eus .ij. convient Li a doné, car il voit bien Que del mener n'i a il rien.

out par l'en est mesavenu. 🚹 Il en eüst le jour eü 666o De fors, ce dist, plus de .x. livres, Mais or en est pour mains delivres, (f. 56 c)K'il [n']en ot que la quarte part. Al matin, quant il s'en depart, 6665 Il en acate .j. et fait querre Quil puist ramener en sa terre, Et cil remest au damoisiel. Tant le garde qu'il [l']ot mout bel Et mout gros de fainc et d'avaine. Il [l']avoit [fait] sainnier de vaine 6670 Et des costés et des pastures. En mains d'un mois de ses pointures Fu tous garis et respassés. Mout renovele li pensés

6675 A Guilliaume quant il le voit,

6647 Corrompu? - 6661 De fors, corr. Devant? - 6672 de ses, ms. des.

Et si pense que s'il avoit Fait sen terme et estés venoit, Celi qui près de li manoit Querroit il sour cel ambleeur. 668o Hé! Diex, il estoit ja sor l'eur De trover, mais il n'en set mot. En .j. jor d'iver, quant il ot Mangié et il fu issus fors, Faucons, ostoirs, muiers et sors 6685 Vit aporter tote la rue; De susscietes et de rue Ot chapelet entrelardé. Li maistre a ciaus avoit mandé .I. vallet qui ne venoit pas: 6690 Tous seus venoit tenchant le pas Après les autres, mout de loing, Et s'aportoit sour cascun poing (f. 56 d).I. faucon sor et .i. muier. « Li cuens deüst a remuier », 6695 Fait il, « avoir garchons et jant, « Et jou ne puis .j. seul serjant « Avoir qui mes faucons me port. « Mout sui fols quant jou l'en deport « Et quant jel sueffre en tel maniere, « Qu'or m'estuet porter en riviere 6700 « .II. faucons, certes, c'est grans tors. » Fait cil qui n'est lousches ne tors, Ki e[s]t tous seus en mi le borc, Vestus d'un drap de Raineborc, 6705 Cote et coterel a pourfil: « Certes, biaus dous maistres, » fait il, « Se mes services et m'aiue « Vous plaisoit, dusqu'a une liue,

6685-6 Ces deux vers sont intervertis dans le ms. — 6688 Ms. maistres. — 6690 Corr. t[r]enchant? — 6696 seul, ms. suel.

(1.57)

« U dusqu'a .iij. u dusqu'a quatre

6710 « G'iroie o vous por moi esbatre.

« S'apenroie a porter faucons. » Fait il : « Biau frere, faites dont,

« Que mout avés dit que cortois.

« Montés tost. » Cil ne puet ançois;

6715 Il vient en l'estable, si monte. Quant il est montés, le plus donte Des faucons li bailla li mestre.

Bien sot sour quel poing il dut estre, Qu'il n'estoit pas tot a aprendre.

6720 Quant li vallet li virent prendre Le faucon et il fu montés,

S[e] il li fust el poing plantés, Ne puis onques savoir por coi

Il le deüst porter plus coi.

6725 or chevauce tote la route. Li uns des vallès l'autre boute,

Si le moustrent le maistre as dois :

« Cestui qui si est biaus et drois », Font il, « u trovastes vous, mestre?

6730 « Diex! com il tient [bien] le pié destre

« En l'estrier, et com il est gens! »

Plus l'esgardent tot seul les gens Que tous ciaus avoec cui il va;

Hé Diex! con grant joie il en a

6735 De ce qu'il ert ore a cheval!

Lés la riviere, tout .j. val,

S'en vont pour querre des oisiaus.

Al maistre et a ses damoisiaus S'acointa, qu'il le sot bien faire:

6717 Ms. mestres. — 6722 Ms. Sil il fust le p. — 6723 Ms. Ne p. jou o. — 6733 cui, ms. qui. — 6734 Hé, ms. Et

| , , | DC | ~    | <b>`T</b> | LE   |
|-----|----|------|-----------|------|
|     | n. | u "i | . JL      | ı.R. |

| 9 | ^ | 7 |
|---|---|---|
| • | v | • |

6755

| 6740 | De sa parole, sans plus faire,       |
|------|--------------------------------------|
| •    | S'en tient cascuns bien a paié.      |
|      | Tout li a son duel apaié             |
|      | Li chevauciers pour le deduit.       |
|      | Li faucon qui ont tout enduit        |
| 6745 | Se debatent pour la riviere.         |
|      | Plus ont d'une grant liue entiere    |
|      | Chevaucié, c'onques ne troverent     |
|      | Oisiel, [n']aines: mout par en erent |
|      | Tuit desconfit et destraié.          |
| 6750 | Guilliaumes en a mout irié           |

Le cuer, pour ce qu'il n'ont riens pris.

« Mout par sui mais fols, quant jou pris (f.57b)

« Ceste riviere, » fait li maistre.

« Elle soloit si plentive estre « De bons gès et a tous oisiaus.

« Se nostres novials damoisiaus

« Eüst viaus veüs nos faucons

« Voler, nous nous en alissons,

« Ne nos mallars ne nos hairons.

6760 « Conment! que nous nous en irons « Sans oisiel! ainc mais ce n'avint. » Li vespres et la nuit qui vint

Les fist par tans metre el retour.

Fait li maistres: « Faisons .j. tour

6765 « Par les marchès, par la campaigne. « Jamais n'ert jours que ne m'en plaigne,

« Se jou n'en preng encor oisiel. »

As chans tornent li damoisiel

Por le maistre qui lour enorte.

6770 Li faucons cui Guilliaumes porte Coloie et vielt mout en sont dous Ne sai coi : mout est angoissous

6765 Par, ms. Por. — 6766 Ms. q. jou ne. — 6770 cui, ms. qui. — 6771 Corr. mout en som d'ous?

```
Li damoisiaus qui le portoit,
         Por chou qu'il ne set que c'estoit;
6775
         Bien set qu'il veut, mais ne set coi.
         Il le tient plus bas et plus coi
         Delés sa cuisse [al] miex qu'il pot;
         Et ses maistres qui peu l'ot
         Li demande que ce puet estre
         Que ses faucons vielt. « Ne sai, mestre,
6780
         « Ne jou nel sai ne jou nel voi.
         « Lairai aler? — B[i]au frere, avoi! » (f. 57 c)
         Fait li maistres; « mors nous avroies :
         « Se tu mout tost nel secouroies,
6785
         « Lués droit qu'il avroit abatu
         « Son oisiel, si l'avoit perdu,
         « Son voel tost en iroit en loing. »
         Fait cil: « Jamais [n']en avrés soing,
         « Que jou sivrai tost et isnel.
6790
         « S'il abat ane u autre oisiel
         « Ains qu'il ait en haut son tor pris,
         « Saciés que mout petit me pris
         « Se jou ne [le] lief sans alonge.
         - Oste li dont, » fait il, « la longe;
6795
         « Sel lai aler. — Mout volentiers. »
         Cil savoit trop de tous mestiers
         Et de cestui plus que d'un autre.
         Il a pris de l'un poing en l'autre
         Le faucon pour jeter a droit;
68oo
         Il oste la loinge lués droit,
         S'uevre le poing, li faucons muet. »
         Cil qui sot quanque lui estuet,
         S'en torne après tost et isniel.
         Encor ne set a quel oisiel
68o5
         Li faucons tent a la celée.
```

<sup>6793</sup> Ms. licef. — 6798 Ms. Il l'a. — 6801 Ms. Si ieure.

Par manuvres n'ert pas celée Sa dolours, ains ert tote aperte, Car ses anuis et sa grant perte Li ert ja tous renovelés. 6810 Li faucons tent bas esterés Vers .j. camp femé par monciaus. .I. escoufles sour .j. de ciaus (f.57d)Tenoit .j. poulet qu'il manja. Li gentis faucons l'avoit ja 6815 Aperceü, grant piece avoit; Et quant li escoufles le voit Venir si trés droit et si tost, Il n'a tant hardement qu'il [l']ost Atendre, ains se torne volant. Li faucons le vient ataignant, 6820 Sel fiert si del cors et del pis K'il l'abat sour le femeis, Puis s'en revait la sus en haut. « Ha! leres », fait cil, « ne vous vaut », Qui grant aleure i a point. 6825 Or saciés qu'il ne l'amoit point. Ains le het mout amerement. Il vient la ensi faitement Com li escoufles s'en raloit. 683o Li faucons qui point ne l'amoit S'en fu la sus en l'air tournés; Plus tost c'uns quarriaus empenés Le revait hurter et ferir. Il ne se crient pas de morir, Ançois se lie a lui par force; 6835 Tant le trestorne et tant le force Ou'andui s'en vont a terre ensamble. Cil descent lués, si les dessamble

6806 Corrompu? — 6810 Sic, lire es terrés? — 6814 faucons, ms. fauconniers.

# L'ESCOUFLE

| 6840 | A mout trés grant paine et depart.  Que k'il tenoit de l'une part  L'escoufie et d'autre le faucon,  Li maistres et si compaignon  Sont tuit venu a la rescousse.                                                                       | (f.   | 58)   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 6845 | Guilliaumes ot l'alainne escousse<br>De dessambler cele bataille;<br>Ançois que li maistres s'en aille,<br>Verra il ja toute autre cose.<br>« Maistre, » dist il a cief de pose,                                                        |       |       |
| 685o | <ul> <li>« Pour Dieu, tenés me cest faucon;</li> <li>« Et si vous pri, biaus gentils hon,</li> <li>« Et mes compaignons qui ci sont,</li> <li>« Que nus d'eus .j. seul mot [ne] sont</li> <li>« De nule cose que jou face. »</li> </ul> |       |       |
| 6855 | La coulors qu'il ot en la face<br>Pour sa dolour le met em pris.<br>Il a lués droit l'escousse pris<br>Tout ensement conme .j. marlart;                                                                                                 |       |       |
| 686o | Le cuir del penil li depart Qui mout estoit et durs et fors, Les dois li met dedens le cors, S'en traist le cuer ensanglenté; Voiant ciaus qui i ont esté,                                                                              |       |       |
| 6865 | L'a mis en sa bouce et mangié.  « Certes, » fait cascuns, « or voi gié  « Ce c'onques mais ne fu veu.  « Aucunne cose a il eu »,  Font il, « qui ce li a fait faire.                                                                    |       |       |
| 6870 | — Hai! gențils hom debonaire, » Fait il, « biaus maistre, aiés merci « De moi; si m'atendés ici, « Tant que jou reviegne or endroit. » Quant cil li dist qu'il l'atendroit                                                              | (f. 5 | [8 b) |

 $6858 \, \mathit{Ms}$ . Li cuers. —  $6867 \, \mathrm{qui}$ ,  $\mathit{ms}$ . que. —  $6869 \, \mathit{Ms}$ . maistres.

| _ | _ | c |
|---|---|---|
| 7 | n | n |
| _ | v | v |

### L'ESCOUFLE

|      | Mout en a grant joie a son cuer.     | •         |
|------|--------------------------------------|-----------|
|      | Il a geté son surcot puer            |           |
| 6875 | Si est en pur le cors montés;        |           |
|      | Il n'est [en] nu[l] liu arestés,     |           |
|      | Ançois vait querre quanque il pot    |           |
|      | Du fu, s'en aporte en .j. pot        |           |
|      | C'unne vielle li ot presté.          |           |
| 688o | Il a illuec tout apresté             |           |
|      | Quanqu'il convient a faire fu;       |           |
|      | D'une viés soif qui près li fu       |           |
|      | Ot aporté .j. grant faissiel.        |           |
|      | Li maistres et si damoisiel          |           |
| 6885 | Esgardent tout quanqu'il velt faire. |           |
|      | Grant atrait fist et grant afaire    |           |
|      | D'estraim, d'esteule et des sechons. |           |
|      | Or saciés bien que li pochons        |           |
|      | U li fus est n'est mie loing.        |           |
| 68go | Je ne sai pas pour coi j'aloing      |           |
|      | La cose, ains doi dire briement      |           |
|      | Conment il mist par mautalent        |           |
|      | Le fu el fuere et es rainciaus.      |           |
|      | Bien fait samblant li damoisiaus     |           |
| 6895 | Qu'il n'aime mie cel escoufle:       |           |
|      | Il atise le fu et souffle            |           |
|      | Tant qu'il estoit partout bien pris. |           |
|      | Il a lués droit l'escoufie pris,     |           |
|      | Si le depece membre a membre.        |           |
| 6900 | Or saciés bien qu'il li remembre     |           |
|      | Del grant anui qu'il li fist ja.     |           |
|      | Autres ocist dont il manga           | (f. 58 c) |
| •    | Le cuer, ains n'i ot pain ne sel.    |           |
|      | Quant li [fus] fu grans, n'i ot el   |           |
| 6905 | Que du gete[r] ens; il le gete.      |           |
|      | Après l'arsin prent et degete        |           |

6876 Ms. Il ne s'est nuliu a. — 6877 Ms. quanques.

Les tisons aval et amont;
Il n'en laissa point en .j. mont
Des carbons, de poure et de cendre;
Go10 Cascune autre mervelle est mendre
De cesti a esmervillier:
Il set tout a esparpellier,
Que riens ensamble n'i remaint.
Mervelle est quant encor li maint
Li deus el ventre et li pensés
Dont il ara tant pas passés.

Mout par [fu] tost ars et brulés Li escoufles et tost alés En poure a l'arsin et au vent. « Hé! Diex, » dist Guilliaumes sovent 6920 Après tout ce la mesestance Dont cil li a rementevance Faite qu'il avoit greell[i]é. Cil s'en sont tout esmervillié Qui ne l'esgardent pas de loing. 6925 Il se fiert si grant cop del poing Enmi les dens et sour le vis K'il est bien as vallès avis K'il s'ocira, s'ensi li dure; 6**93**0 Car quant ce vient par aventure Qu'il met a ses cheveus ses mains, (f. 58 d)Il en sace a tout le mains Plus de .l. a .j. seul trait. Amours li amaine et retraît 6935 La douçors que ce li fait faire. Mout est cele amours de mal'aire

6909 Ms. descendre. — 6912 Corr. Il fet tout si e.? — 6918 et, ms. est. — 6919 A l'arsin, ms. ab (ou al) sain, et une lettre grattée entre les deux mots. — 6921 Corr. A. ce pour la? — 6925 Ms. Quil. — 6935 douçors, corr. dolor?

Ki si le travaille et ocist. Cascuns des vallès qui le vit En plore en son cuer et souspire, Mais tous li miudres ne li pire 6940 Ne l'ose pas a soi mee[s]me Rescoure; mout se mesaesme Et fait honte en mainte maniere. S'uns hom eust le cuer de piere, 6945 S'en eust il, jou cuit, pitié. Il avoit près de la moitié De la lang[u]e fors de la bouce; La rage qui au cuer li touce Li fait gehir par fine force 6950 Dont c'avient et pour coi s'efforce A ce qu'il se peust ocire. « Las! » fait il, que qu'il se descire A tant com il a de vertu, « Escoufles, honis soies tu 6955 « Et tuit li autre [qui] or sont! » Lors n'i a vallet qui mot sont, Ançois escoutent qu'il veut dire. « Ceste dolor dont j'ai tant d'ire, » Fait il, « me vient par vo lignage: 6960 « Par ma folie et par l'outrage « D'un de vous perdi jou m'amie. » Lués sot [il] bien qu'il n'avoit mie (f. 5g)Parlé com hom qui se fait sage. Mout lour moustre bien ses visages 6965 Qu'il se repenti de cest mot, Que li maistres et cascuns l'ot Entendu: pour ce s'en ot honte. Il se refuble lués, si monte Aussi que se ce fust niens. Mout en est li maistres dolens, 6970

6955 Ms. ore.

Pour son duel, et si compaignon. « Maistre, donnés cha le faucon, Fait il, « puis si nous en irons, « Que je cuit que nous demourons. » Li maistres li tent le faucon, 6975 Puis si s'en revont vers maison. K'il est tans d'aler a l'ostel. Il n'orent pris ne .j. ne el, Fors tant [que] cascuns s'esmervelle 69**80** Del grant duel et de la mervelle K[e] avoit fait li damoisiaus. Il entrepaissent lour oissiaus El castel, parmi la grant porte. Guilliaumes le faucon qu'il porte, Sel baille al maistre enmi la voie 6985 Devant son ostel: « Se j'avoie « Nule cose qui vous pleüst « Il n'est hom qui si tost l'eüst, » Fait il, « biaus mestres, com vous seus. » 6990 Li vallet sont mout angoisseus De chou qu'il n[e l']ont plus acointe, C'onques mais hom[e] si peu cointe (f. 5q b)Ne virent, ce lour est avis. Fait cascuns: « Pour Diu, biaus amis, « Venés a court o nous mangier; 6995 « Certes, que nous arons mout chier « Vo compaignie desormais. - Pour Diu, or ne vous poist huimais, « Pour Diu, segnour, se jou remaing, « Car le borjois a cui je maing 7000 « En peseroit se j'i aloie. » Tant les prent s'acointance et loie,

6983 Le sens se suit mal. Lacune entre ce vers et le précédent?

6985 Ms. bailla. — 6987 vous, ms. nous. — 7001 Ms. se jou i.

7002 Tant, ms. T'; ce pourrait être aussi bien Tous.

Et li biens qu'il [i] ont veu, Mout ont cier son soulas eü Et mout lor poise qu'il remaint. 7005 En l'ostel u Guilliaumes maint Est entrés, et cil s'en revont. A court vont mangier, quant il ont Lor oissiaus peüs et assis. Li afaires remest ensis 7010 Tant qu'il orent a court mangié. Or a son duel auques vengié Guilliaumes, ce li est avis: Encore avoit tout taint le vis De sanc et la bouce d'escume. 7015 Li cuens avoit une costume Qui li tournoit a grant deduit Et c'estoit, près cascune nuit, Quant il est o sa seule gent, Il fait faire grant fu et gent 7020 En la cambre u sont les puceles; Si s'en va la jus avoec eles (f.5gc)Mangier son fruit et aaisier. Mout le savoit bien soulacier 7025 La pucele bele Aelis. On i faisoit couces et lis Entor le feu por sus seoir, Et si l'ot conmandé le soir Li cuens que la merveille avint. 7030 Après souper, quant li cuens vint En la cambre por son deduit, Que c'on apareilloit son fruit, Il se despoille por grater,

7022 Ici recommence la première écriture, cf. la note du v. 5941. 7024 le, ms. les. — 7026 couces, ms. coutes; cf. vers 7290. — 7028 ot, ms. oit.

Et n'i laisse riens a oster

7035 Fors ses braies; nis sa chemise Li a cele fors du dos mise Ki les autres vaint de biauté: .I. surcot qui n'est pas d'esté Li revest por le froit qu'il doute. 7040 Quant la contesse et sa gens toute Se sont assis entor le fu. Toute l'assamblée ki fu I fist Aelis la cortoise. Ses soulas, ses deduis envoise 7045 Celes et ceus qui sont laiens; Des autres nus ne fu niens Avers cesti, si estoit lie. Ele estoit toute desliie En .j. frès vair pliçon sans mances. 7050 Celes erent beles et blances De la chemise et bien tendans. Bien est rois qui [i]ert atendans (f.59d)A s'amor et a sa biauté. Ele a son destre bras geté 7055 Parmi le mingaut du surcot Le conte, qui son cief li ot Mis par chierté en son devant. Que qu'il atent en deduisant Le fruit qui n'ert encor pas cuis, 7060 Entre tous les autres deduis Li est des fauconniers menbré. Mais de l'escouffle desmenbré Ki fu ars une a une piece N'orra il la verté a piece.

7065 ue qu'ele le sert et tient nu, Fait li cuens : « Or m'est souvenu

7055 du surcot, ms. de son col. — 7056 ot, ms. ol. — 7060 Ms. En trestous. — 7065 sert, ms. sot.

| 212          | L Locoti LL                                  |
|--------------|----------------------------------------------|
|              | « De mes fauconniers et du mestre.           |
|              | « Dont ce vient et que ce puet estre         |
|              | « K'il ont hui en riviere esté               |
| 7070         | « Et k'il n'ont noient aporté?               |
| •            | « Conment savrai je qu'il ont pris?          |
|              | « Or saciés que je mains en pris             |
|              | « Le maistre qu'i[l] n'est venus cha. »      |
|              | Par .j. vallet qui depieça                   |
| 7075         | Poires en .j. hanap de fust,                 |
| • •          | Manda le maistre que, s'il fust              |
|              | Au chief de la vile a ostel,                 |
|              | Sel cuidoit il si sage et tel                |
|              | K'il li deüst bien venir dire                |
| 708 <b>0</b> | Li quex des faucons est li pire              |
|              | U li quex l'ot le jor mix fait.              |
|              | Li vallès a l'ostel s'en vait, (f. 60)       |
|              | Si fait bien ce c'on li conmande.            |
|              | Li maistres ot li cuens le mande             |
| 7085         | Par le mès, et qu'il se courouce:            |
|              | « Par saint Gile! « fait il « por tou[t] ce, |
|              | « N'irai je mais devant demain. »            |
|              | En tant conme on porroit sa main             |
|              | Li rest del vallet souvenu                   |
| 7090         | Ki le jor ot o lui venu                      |
|              | De deduire et de riverer.                    |
|              | Fait il: « Or i revuel aler                  |
|              | « Por conter une grant merveille.            |
| -            | « Est il couciés? » Fait il : « Ains veille, |
| 7095         | « Ne encor n'a son fruit mangié. »           |
|              | Fait li maistres : « Dont irai gié,          |
|              | « Si avrai viaus u pume u poire.             |
|              | — Ç'arés mon », fait cil, « et a boire;      |
|              | « Venés ent, n'i atendez el. »               |

7084 Corr. que li c. m.? — 7088 on porroit, corr. en levoit? — 7090 ot, corr. ert? — 7099 n'i atendés el, ms. ni a tant del tel.

```
Andui se partent de l'ostel,
7100
         S'en sont en la sale venu.
         Li cuens, cui cele tient tout nu
         Ki estoit faite por moustrer,
         Quant il vit en la sale entrer
7105
         Le vallet et le maistre o lui,
         Fait il: « Maistre, qu'avés vos hui
         « Gaaignié? Nel me celés mie.
         - Mout avons eü povre aie
         « A cel souper de vos faucons.
         — C'est alé: mais or reparlons
7110
         « Quel part vos fustes et conment
         « La cose avint si faitement
                                               (f. 60 b)
         « Oue vos n'avés riens aporté.
         - Sire, » fait il, « j'ai bien esté
7115
         « Entor vos .vij. ans et demi,
         « N'onques mais, par l'ame de mi,
         « Ce ne vi que j'ai hui veü,
         « Que j'ai bien en riviere eü
         « .X. faucons, estre les terciaus,
         « N'onques ne poi faire de ciaus
7120
         « Voler aines. — Que dut ce donques?
          - Par foi, que jou ne trouvai onques
         « Oisel en .vij. liues de terre;
         « Ains m'en reving al markais querre
         « .II. hairons c'on m'ot enseigniés. »
7125
         Li cuens s'en est .iij. fois seigniés
         Et puis se dist : « Grant merveille oi. »
         Fait cil: « Por le duel que j'en oi
         « Ne voloie revenir ça.
        « Or sachiés bien bone piece a
7130
         « Que je n'oi mais .j. si lonc jor;
         « Mais je cuit que nostre ancissor
         « Ne tot cil qui onques nasquirent
```

| 214  | L'ESCOUFLE                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7135 | « Ausi grant merveille ne virent<br>« Com j'en ai hui une veüe,<br>« Et s'en ai grant pitié eüe;<br>« Si arés vos, quant vos l'orrés,                                                                                                                                  |
| 7140 | « K'il n'a home jusc'à Lorrés<br>« Ki n'en eüst pitié eü<br>« S'il veïst ce que j'ai veü.<br>— Ke fu ce donc? — Jel vos dirai<br>« Si que de riens n'i mentirai.                                                                                                       |
| 7145 | Hui matin, quant en allons « En riviere a tot nos faucons « Et je ving enmi cele voie, « Or sacies bien que je n'avoie « Pas tant gent que mestiers me fust.                                                                                                           |
| 7150 | <ul> <li>« Vos avés uns vallès de fust</li> <li>« Ki falent la gent au besoing,</li> <li>« K'il m'estovoit sor cascun poing</li> <li>« Porter .j. faucon par souffraite,</li> <li>« Quant Diex m'amena par souhaite</li> </ul>                                         |
| 7155 | <ul> <li>« I. vallet qui l'un m'en porta;</li> <li>« Et je vi bien, quant il monta,</li> <li>« K'il n'estoit pas tos a aprendre,</li> <li>« Ne puis que j'onques soi entendre</li> <li>« Ne vi vallet tant me pleüst.</li> <li>« Si sai de fi que s'il eüst</li> </ul> |
| 7160 | « Si sai de n que s'il eust<br>« Autant d'avoir conme de sens,<br>« Je ne quit qu'il ait jusqu'a Sens<br>« Serjant ne vallet quil vausist.<br>« Et li palefrois sor qu'il sist<br>« Estoit uns ferrans pumelés.                                                        |
| 7165 | « Il estoit si par le pis lés<br>« Et gens par desous la çainture                                                                                                                                                                                                      |

(f. 60 c)

7138 Lorrés, nom corrompu?

(f. 60 d)

```
« Que de biauté ne de faiture
         « N'ert il el monde ses parex.
          « Il avoit gros et vairs les ex,
         « Le chief [ot] .j. poi crespe et bloi;
          « Et si vos di, quant je li oi
7170
         « Le faucon sor le poing assis,
         « Que nos bien .v. liues u sis
         « Cerkames la riviere ensamble.
         - Encor », fait li cuens, « ce me samble,
         « N'oi je ci nule grant merveille. »
7175
         La bele a la face vermeille
         Oui tenoit la teste le conte
         Entendoit volentiers au conte
         De celui que cil loe tant.
         Mout l'aloit en boin point metant
7180
         Par paroles et par grant pris.
         Il lor dit conment cil ot pris
         L'escoufle qu'il ot ars en cendre.
         « Encor est ce tote la mendre
7185
         « Des merveilles que orrés ja :
         « Il li traist le cuer, si[l] manga
         « Tot sanglant, ançois qu'il l'arsist. »
         Li cuens qui se gisoit s'assist
         Quant il li dist qu'il ot mangié
         Le cuer de l'escoufle : « Or cuit gié
7190
         « Que ce li fist folie faire
         « Ne qu'il n'est pas de tel afaire
         « Com vos avés ci aconté.
         « Ou ot il si tost apresté
         « Le laigne et le fu dont il l'arst?
7195
         - Il aporta plaine une hart
```

7166 Que, ms. Ne. - 7167 ert, ms. est.

« Kanqu'il onques liier i pot « D'une viés soif, et plain .j. pot « De drapiax et de carbons vis

| 216  | l'escoufle                            |         |
|------|---------------------------------------|---------|
| 7200 | « C'une vielle, ce m'est avis,        |         |
|      | « Li ot tout baillé et douné.         |         |
|      | « Il ot mout tost tot aüné,           | (f. 61) |
|      | « Tot ce dont il avoit mestier.       |         |
|      | « Saciés, il ne l'arst pas entier,    |         |
| 7205 | « Ains le desmembra piece a piece.    |         |
|      | « Ne vos avroie dit a piece           |         |
|      | « K'il fist puis, que ce que je dout  |         |
|      | « K'il ne vos anuit. — Dites tout, »  |         |
|      | Fait la contesse, « por Dieu! mestre. |         |
| 7210 | « Si sarons viax que ce puet estre,   | ÷       |
| •    | « Se ce fu folie u courous.           |         |
|      | - Dame, » fait il, « quant il ot tous |         |
|      | « Les os ars et le poudre a cendre,   |         |
|      | « La poudre et quanqu'il en pot preno | ire     |
| 7215 | « Jeta contreval le vent puer.        |         |
| •    | - Mout [le] haoit ore en son cuer, »  |         |
|      | Fait Aelis, qui n'en set mot          |         |
|      | Que ce soit cil qui tant l'amot.      | ·       |
|      | « Onques nel fist sans ocoison.       |         |
| 7220 | - Damoisele, ce ne fist mon, »        |         |
| •    | Fait li maistres, « vos dites voir,   |         |
|      | « C'onques ne veïstes avoir           |         |
|      | « A .j. seul home tant d'anui         |         |
|      | « Com il meismes s'est fait hui.      |         |
| 7225 | « Il s'est capingniés et laidis;      |         |
| ·    | « Il s'est plus de .c. fois maudis,   |         |
|      | « Et l'oure et le jor qu'il fu nés;   |         |
|      | « Il s'est tans cous del poing dounés |         |
|      | « Qu'il en a tot enflé le vis.        |         |

7202 tot doit être fautif ici ou au v. suiv. — 7207 Corr. puis ce, que je me d.? — 7213 le poudre, corr. la char? — 7228 Ms. tant cop.

« Mout het, ce dist, ce qu'il est vis, « Et il en faisoit bien samblant,

7230

|             | •                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | « K'en grant duel et en mautalant $(f. 61b)$   |
|             | « K'il avoit et en la grant rage,              |
|             | « Dist il mout haoit le lignage                |
| 7235        | « De cest escoufle. Si ai droit:               |
| •           | « Tot le mal que j'ai orendroit                |
|             | « Ai je par lui et la dolor,                   |
|             | « K'il me ramentoit la doçor                   |
|             | « De m'amie que j'ai perdue,                   |
| 7240        | « Que cist u autres m'a tolue.                 |
|             | « Erraument qu'il ot dit ce mot,               |
|             | « Por ce que cascuns de nos ot                 |
|             | « Çou qu'il ot dit bien entendu,               |
|             | « Me sambla qu'il en ot ett                    |
| 7245        | « Honte et qu'il en fu dolens.                 |
|             | « Ausi que ce ne fust noiens,                  |
|             | « Il monte et si prent son faucon:             |
|             | « Maistre, dist il, or en alon,                |
|             | « Qu'il est tans d'aler a l'ostel. »           |
| 7250        | Fait li cuens : « Ains mais n'oi tel.          |
|             | « U est il? Qu'est il devenus?                 |
|             | - Il est en cel bourc descendus                |
|             | « Chiés .j. borgois qui est ses mestre.        |
|             | « Il n'est pas vallès qui doive estre          |
| 7255        | « A home s'il n'est cuens ou rois.             |
| •           | - Or eüssiés fait que cortois                  |
|             | « Se ça l'eüssiés amené.                       |
|             | - Li vallet s'en sont mout pené,               |
|             | « Mais il n'i volt onques venir.               |
| <b>7260</b> | « Onques mais nel vi avenir                    |
| •           | « Ne jamais ne cuit qu'il aviengne.            |
|             | — Sire, car li mandés qu'il vie[n]gne (f. 61c) |
|             | « A vos parler, si le verrés, »                |
|             | Fait la contesse, « et si orrés                |
| 7265        | « La merveille qu'il vos dira.                 |
| , - 33      | — Dame, volentiers. Qui ira?                   |
|             | — Jou irai, par foi, » dist li mestre,         |
|             | — Jou mai, par 101, » dist il mestre,          |

## L'ESCOUFLE

|      | « Par covent qu'il ne puist mais estre |
|------|----------------------------------------|
|      | « S'a vos non, dès or en avant. »      |
| 7270 | Fait li cuens : « Je le vos creant     |
| • •  | « K'il n'avra maistre se moi non.      |
|      | « Savés conment il a a non?            |
|      | - Guilliaumes Et dont est il nés?      |
|      | - Ne sai Alés, si l'amenés,            |
| 7275 | « Si li dites que jel retieng. »       |
| • •  | Dist li maistres : « Je vos di bien    |
|      | « Que je l'irai querre orendroit. »    |
|      | Il ist de la cambre : lués droit       |
|      | S'en vait por Guilliaume en maison.    |
| 7280 | Quant la bele ot oi le non             |
| ·    | De Guilliaume qui tant l'amoit,        |
|      | Et de celui qu'il regretoit            |
|      | La douçor et l'amor s'amie,            |
|      | Ne fait pas samblant qu'ele ait mie    |
| 7285 | Encor oublié son ami:                  |
|      | De la ou ele siet enmi,                |
|      | Entre la contesse et le conte,         |
|      | Se lieve, onques n'i fist aconte       |
|      | De son duel ne de sa pensée;           |
| 7290 | Ele a la couche trespassée,            |
|      | C'onques li cuens ne s'en prist garde; |
|      | En une cambre u l'en garde $(f. 61 d)$ |
|      | La robe le conte et l'afaire,          |
|      | S'en vait toute seule por faire        |
| 7295 | Son duel, por ce c'on ne la voie.      |
|      | La pitiés del vallet l'avoie           |
|      | A la joie et a la hautesce             |
|      | Qu'ele ot ja, ains que la destrece     |
|      | Li venist et ses grans damages,        |
| 7300 | Et por ce li est li visages            |
|      | Moilliés de suor et de lermes.         |

7295 Ms. nel la.

E! Diex, or aproce li termes K'il avra fin en son anui. « Lasse! » fait ele, » et ier e hui 7305 « Me dieut li cuers ne sai de coi. » Ne ploroit pas si en recoi C'on ne l'oist bien de la fors. La contesse i vait oiant lors, Ki ne set pas que ce soit deus. 7310 Quant eles sont laiens andeus Et ele vit celi plorant, Qu'il n'estoit riens qu'ele amoit tant Fors le conte et li seulement, Fait ele : « Ma bele, conment? 7315 « A vos nus fait ne dit nul lait? - Nenil voir, mais je me deshait. - Por coi? - Dame, por mes amis « Que j'ai si tos arriere mis « Que jou n'en sai ne vent ne voie. » Or oiés com el l'en desvoie 7320 Celant l'ami sos les amis: Por tant seulement qu'ele a mis (f.62)Une letre après le mi, Li fait ele le non d'ami Et l'amor par pluisors entendre. 7325 N'onques a ce ne le pot prendre Sa bone dame, la contesse, Que pour biau don ne por promesse Vausist laissier le duel qu'ele a; 7330 N'encor n'est cil venus de la Qui le damoisiel ala querre. Diex! quel bataille! Diex! quel guerre Ele a en son cuer la dedens!

7315 nul, ms. ne. — 7325 par, corr. por? — 7328 La seconde écriture signalée dans la note du v. 5941 reprend ici et se continue jusqu'au v. 7741.

:

Mout plus regrete entre ses dens 7335 Son ami qu'el ne fait sa mere. Sa dame qui devant li ere Ne set qu'ele puist devenir. Pour son doel ele i fait venir Le conte qui la reconforte, 7340 [Et] qui mout li prie et enorte Que li die pour qu'ele plore. « Sire. » fait ele, « qu'en cest'ore « Me ment mes cuer devant ma gent. » Et c'est pour son ami le gent, 7345 Se Diex plaist, qu'ele verra ja. Hé! Dex, de quele ore manja Le cuer qui ert de sanc vermols! Li cuens li essue ses iols, Se li prie qu'ele s'esbate, 7**2**350 Que ja tant com li cuers li bate Ne li laira avoir souffraite. Ceste paroale la rehaite, (f. 62 b)S'en fist .j. por polus lie ciere. « Venés ent, douce amie ciere », Fait li cuens, « deduit e la fors. » 7355

Li damoisiaus qui mandés fu Est venus a cort o le mestre : 7360 Parmi la sale et parmi l'estre S'en vont vers la cambre tot droi

Par sa blance main la ra lors Deduisant remenée au fu.

Li vallès a mis jus lués droit Son mantel qu'il perchut le conte. Ne cuidiés pas qu'il eüst honte

7365 De l'estrange gent qu'il trova : Tous deffublés est alés ja

7335 el, ms. ele. — 7343 Ms. cuert. — Ibid. ma, cod 7345 verra, ms. venra. — 7365 Ms. estranges gens.

```
U il vit le conte seoir:
         « Sire, bone nuit et bon soir, »
         Fait il, « vos doinst Diex, et ma dame. »
         Cele qui dut estre sa feme
7370
         Ne set mot qu'il soit ses amis:
         Il s'est devant le conte mis
         A genoillons tant qu'il responde.
         Il ot la teste crespe et blonde,
7375
         S'ot .j. poi levés les cheveus.
         « Bone aventure vous doinst Dex, »
         Fait li cuens, « biaus amis, biaus frere. »
         Puis li demande dont il ere
         Et se ses pere ert gentils hom.
         « Sire, en ma terre le dist hom,
738o
         « K'il fu chevaliers. — Bien puet estre, »
         Fait li cuens, « qu'al vis et a l'estre
         « L'en portés vous mout bon tesmoing. »
         Jou ne sai pas por coi j'aloing
7385
         La cose qui a ce s'est prise,
         Que li cuens l'aime tant et prise
         Qu'il [le] retient lués esraument,
         Et se li prie doucement
         K'il li die la verité
7390
         Dont cist mautalent ot esté
         Pour qu'il avoit le cuer mangié
         De l'escoufle. Lors prent congié
         Par mautalent, puis s'est levés.
         Si dist : « De poi est hom loés,
7395
         « Quant il ne fait grignor deserte
         « Ke j'ai fait; espoir, a grant perte
         « Me tornera se jou m'en part. »
         Mout dolans en va cele part
```

7379 Ms. peres. - 7394 Ms. home.

7400

U ses mantiaus ert, si l'a pris.

II sot mout bien qu'il ot mespris

De çou qu'il est si folement Levés, mais en tout maltalent Voit on mout poi estre home sage.

Tous tans li tenoit el visage
Ses iols aers bele Aelis.
Or estoit ce tous ses delis,

Pour ce qu'el n'ot ainc puis veü

Home qu'ele ot cestui perdu Que li s[e]īst au cuer si bien.

7410 Hé! Diex, conoist l'ore de rien? Nenil; dont est il grans pitiés.

Li cuens se rest tant acointiés Au vallet qu'il se traist vers lui; (f. 62 d)

Se li dist si set son anui,

Ne pour qu'il ait destruit et ars L'escoufie, que pour .xxx. mars Ne laira qu'il ne l'en consaut.

Ce dist, et Guillaumes qui solt

S'amie querre a tel souffraite,
Ttel ale com il dist

Qu'il n'i aroit ja plus respit, Ançois iroit quere s'amie,

Si se pense qu'il n'aroit mie, K'il ne fust u mors u lassés,

7425 K'il ne fust u mors u lassés, Cel argent despendu d'assés

En querant celi qui l'esgarde. Merveille est qu'il ne s'en prent garde, Qu'el n'avoit les iols s'a lui non.

7430 « Hai! » fait il, « biaus gentils hom,

« Est ce voirs de ceste promesse

« Que vous faites? » Fait la contesse : « Dites li bien et creantés

7405 aers, ms. a clers; cf. v. 4788. — 7407 el, ms. ele. — 7420 Et, corr. En? — 7427 Ms. querent. — 7429 el, ms. ele.

| 7435              | <ul> <li>« Qu'ançois qu'il ait .ij. mois estés</li> <li>« Chaiens por faire vo service,</li> <li>« Li arés vous a sa devise</li> <li>« Des mars faite sa volenté. »</li> </ul>                                                    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7440              | Mais jou cuit, s'il avoit conté Tout l'afaire et tout l'errement Qu'il en feroit tel paiement K'il devroit bien prendre a creant. Encor ne set qu'il vait querant Li cuens qui a ce que cil quiert,                               | (f. 63) |
| 7445              | Mais la mervelle que cil quiert<br>Ne set encore nus de ceus<br>Qui estoient mout angoisseus<br>D'oīr ce que cil lour dira.                                                                                                       | •       |
| 7450              | Or saciés que mout endura La proiere qu'il li ont faite; Mout se resbaudist et enhaite De l'avoir c'on li a promis; Autrement ne fust il ja mis A ce qu'il le d[e]ist nullui.                                                     |         |
| 7455              | Hé! Diex, com il ajorna hui Cis jors de bone eŭrose eure! Or n'atent mais li cuens fors l'eure Qu'il que ne fait s'amie.                                                                                                          |         |
| 74 <sup>6</sup> 0 | « Sire, » fait cil, « ne quidiés mie<br>« Que ce soit borde ne losenge<br>« Que jou dirai; que maus m'aveigne<br>« Se j'en menc de rien que j'en die!<br>« Li cuens Richars de Normendie,<br>« Cil qui tans biens fist outre mer, |         |

7437 Ms. faites. — 7440 feroit, corr. avroit? — 7443 cil, corr. il? — 7444 Corr. que ci iert? — 7448 que, ms. qui. — 7457 Le copiste a laissé en blanc l'espace de six ou sept lettres, mais ce qui reste du vers semble ne donner aucun sens. — 7463 Ms. tant de biens.

| 224              | L'escoufle                                                                                                                                                                                 |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7465             | « Que Turc troverent si amer<br>« Pour la prouece dont il ere,<br>« Sire, » fait il, « ce fu mes pere.<br>« J'ere la riens que plus amot. »                                                |           |
| 7470             | Il li dist tout conment il ot Esté en la terre lonc tans, Et conment il fist en .iij. ans As Sarrasins doner la triue Par son grant sens et par s'aiue Puis lour dist conment il s'en vint | (f. 63 b) |
| 747 <sup>5</sup> | Et conment l'aventure avint K'il remest a l'empereour; Conment il le fist de s'onour, Après lui, maistre et connestable.  « Ceste cose fu veritable.                                       | . •       |
| 74 <sup>80</sup> | « Ces achiés vous de verité « Que mout l'ont cremu et douté « Li Genevois et li Pisan. « Il destruist tous en moins d'un an « Cels a cui se sire avoit guerre;                             |           |
| 7485             | « Lor fors castiaus lor mist a terre « Et arst par force et depecha. « Bien sachiés ce ne fu piecha, « K'encor n'avoit il pris ma mere. « Puis li dona li emperere                         |           |
| 7490             | « A feme la dame de Jenvres :  « Ce fu ma mere, et je fui jen[v]res  « A la court portés par chierté.  « Saciés, j'ai puis maint jour esté  « Liés et dolans que ce ne fu. »               | ·         |
| 7495             | Tuit cil qui sont entour le fu<br>L'escoutoient a grant mervelle.<br>« Or est cil honis qui ne velle, »                                                                                    |           |

<sup>7467</sup> que, ms. qui. — 7468 Ms. il lot. — 7481 Ms. Pisen. — 7482 an, ms. aen.

Fait cascuns, « et qui n'ot cest conte. » Cele qui sist delés le conte, Qui estoit sa feme et s'amie, El nel connoist encore mie; 7500 Ce ne fait mon, mais c'iert par tans. « Sire, » fait il, « jou fui .v. ans (f. 63 c)« En la cambre l'empereïs « O ma damoisiele norris. 7505 « Si nos volst on ansdeus ansamble « Asambler si com lois assamble « Les laies gens par mariaje. « Je n'ere pas encor d'eage « Que jou la peüsse espouser. 7510 « Li rois me fist asseurer « A ses barons tot son empere. « Si vous di bien, voiant mon pere, « Le jura cascuns et plevi. « Or[e] saciés que jou mar vi 7515 « Ces fois et cele seurté : « Puis fui je .j. an, que qu'ot esté, « Tous sire a court emprès le roi; « La mors, qui ne prent nul conroi « Qu'ele voelle esparnier nullui, 7520 « Prist mon bon pere, dont j'ai hui « Encor eü mout grans souffraite[s]. « Ains que les noces fuissent faites, « Fu mes peres mors et fenis.

7500 Ms. Ele. — 7508 Ms. Je n'e. pas encore pas de l'age. — 7509 peüsse, ms. puisse. — 7511 empire, ms. empere. — 7521 eü, ms. euc. — Ibid. grand. — 7524 envis, corr. en pis?

« Li rois tourna la cose envis

Bele Aelys ne disoit mot,

« Pour le felon conseil qu'il ot. »

Ains s'est mout au conte entendue. « Sire, puis me fu deffendue, »

7525

| 226          | l'escoufle                               |
|--------------|------------------------------------------|
|              | Fait il, « la cambré et li manoirs,      |
| 753o         | « Dont mes cuers est tristres et noirs : |
| •            | « Si sera il mais a tous jours.          |
|              | « Cele qui m'ama par amours, (f. 63 d)   |
|              | » Ne sai s'ele est u vive u morte,       |
|              | « Par autre liu que par la porte         |
| 7535         | « Vint puis a moi al parlement,          |
|              | « Lors devisames nous conment            |
|              | « Nous nous en iriemes ensamble. »       |
|              | Puis li a conté, ce me samble,           |
|              | Ensi com il li ot promis                 |
| 7540         | Que tous Roëm li seroit mis              |
|              | En son douaire et la contés.             |
|              | « Nostre oires fu tous aprestés          |
|              | « Que nous aviens apensé.                |
|              | « Cascuns a mout tost devisé,            |
| 7545         | « Mais on met mout la cose a faire. »    |
|              | Il lour devise tot l'afaire              |
|              | Tout ensi com il l'enmena.               |
|              | Or m'esmervel jou qu'el ne l'a           |
|              | Recon[e]ü et rentercié.                  |
| 755o         | Ces paroles li ont percié                |
|              | Le cuer et cangié sa pensée.             |
|              | Se ses sens ne l'eust tensée,            |
|              | El li fust lués salie au col;            |
|              | Puis se pense: « Se jou l'acol           |
| 7555         | « Et ce n'est il, jou arai honte.        |
|              | « Qui que soit a conté cest conte        |
|              | « A cestui, que ce n'est il mie. »       |
|              | Si est desloiaus anemie.                 |
|              | Fait Amors: « C'est il voirement. »      |
| <b>7</b> 560 | Fait ses sens : « Amors, et conment      |

<sup>7540</sup> Roem, ms. riens. — 7545 met, corr. mist? — 7548, 7553 el, ms. ele. — 7558 Le sens ne se suit pas. Lacune de plusieurs vers entre ce vers et le précédent?

|              | « Savés vous que c'est ses amis ? »<br>Ce que sele en doute ra mis<br>En son cuer .j. grant descorde. | (f. 64   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7565         | Ne traient pas a unne corde                                                                           |          |
| 7303         | Sens et Amour uniement.                                                                               |          |
|              | « Sire, » fait cil, « si faitement                                                                    |          |
|              | « Com jou l'enmenoie a grant joie<br>« Et nous fumes a la montjoie                                    |          |
|              | « D'une cité en Loheraine,                                                                            |          |
| 7570         | « Maleurtés qui vit et raine                                                                          |          |
| 7570         | « Nous fist a .j. fontenele                                                                           |          |
|              | « Descendre en .j. pré sour Mosele                                                                    |          |
|              |                                                                                                       |          |
|              | « Pour reposer et pour mangier.<br>« L'uns ne faisoit l'autre dangier                                 |          |
| -5-5         | « A l'autre de rien qu'il yansist.                                                                    |          |
| 7575         | « Que ke ma dampisele sist                                                                            |          |
|              | « Les moi sour l'herbe et sour le flor,                                                               |          |
|              | « Iluec me fist don de s'amour                                                                        |          |
|              | « Par .j. anel d'or planteïs.                                                                         |          |
| 758o         | « Jou ne retin pas a envis                                                                            |          |
| 7380         | « Le don qu'ele m'ot fait si bel.                                                                     |          |
|              | « Encore of il avoce l'aniel                                                                          |          |
|              | « Une aumosniere de samit.                                                                            |          |
|              | « J'ai puis maint jor celui maudit                                                                    |          |
| 7585         | « Qui la colour i mist vermelle,                                                                      |          |
| 7565         | « De coi orés la grant mervelle                                                                       |          |
|              | « Et mon anui et mon deshait.                                                                         |          |
|              | « Quant la damoisele m'ot fait                                                                        |          |
|              | « Le don qui si ert bons et bigus,                                                                    |          |
| <b>75</b> 90 | « J'amai mout plus que les joiaus                                                                     |          |
| 7390         | « L'amor : ce fu drois et raisons.                                                                    |          |
|              |                                                                                                       | f. 64 b) |
|              | « Com amant en mainte maniere,                                                                        | ,. 04 0  |
|              | « Et jou roi mis [en] l'a[u]mosniere                                                                  |          |
| 7595         | « L'anel dont li ors ert vermaus,                                                                     |          |
| 1493         | « Tout en jouant laste et soumaus                                                                     |          |
|              | ~ I out on jouant taste or southans                                                                   |          |

## L'ESCOUFLE

« Fist endormir ma damoisele. » Or m'esmerveil jou mout que cele Ne li courut sus esraument. Ses sens [l']en tout le hardement 7600 Et hontes, qu'ele crient et doute; Mais Amours l'oposoit et boute, Et dist : « C'est il, car li ceur seure! - Non ferai, se Diex me seceure, « Dusqu'il ait tout dit et conté, » 7605 Fait Raisons. Mout l'ont escouté Volentiers cil qui laiens sont, Qu'il n'i a nul qui .j. mot sont, Ains l'esgardent com .j. blanc leu. 7610 « Sire, » fait il, « en ice leu « U jou la gardai endormie, « Pour ce que jou n'avoie mie « Pavillon qui li fesist ombre, « Peciés qui mainte gens encombre 7615 « Me fist devant li acoster. « J'entendoie mout a oster « Le soleil [de] sour son biau vis. « En tout le mont, ce m'est avis, « N'avoit aussi bele cel jour. 7620 « On se peüst en sa coulour « Com en .j. mir[e]oir mirer. « Conment puis jou, sans moi irer, (f.64c)« Conter ceste mesaventure? « Jou ne mis mie a ma cainture 7625 « L'aumosniere u li aniaus ert. « En non Dieu, » fait il, « or me pert « Ce que jou ne la soi garder. « Quant j'entendoie a esgarder

7598 Ms. esmervelle. — 7604 ferai, corr. fera ou feras? — 7629 qui, ms. que. — Ibid. amoit.

« La rien el mont qui plus m'amot, »

```
7630
        En plorant dit, « ainc n'en soi mot,
        « Quant .j. escoufle s'ajeta
        « De la amont, si enporta
        « L'aumosniere qui estoit rouge. »
        Fait li cuens a cest mot : « Or dou[t] ge
7635
        « Qu'il n'i ait ja desconfiture.
        - Sire, ma grans malaventure
        « Me fist monter et corre après.
        « Jou le kaçai, jou cuit, bien près
        « D'une grant liue vers .j. tertre.
7640
        « Jou nel laissoie en nul liu estre.
        « Ne sour noier, ne sour grant saus.
        « Tant li fis d'anuis et d'asaus
        « Et cachai ariere et avant,
        « Sire, qu'il s'ala percevant
        « Que n'est pas chars quanque roujoie.
7645
        « Près s'aloit que jou n'esrajoie,
        « Quant il la laissa par anui.
        « Quant jou reving la dont jou mui
         « Et j'oi mes joiaus raportés,
7650
         « Jou ne sai quel maleürtés
        « En ot ja menée m'amie.
        - Conment? si n'en trovastes mie? (f. 64 d)
        - Certes non, ne la vi ainc puis.
        « Or si me dites que j'en puis
         « Se jou hac l'escoufle de mort! »
7655
        Fait Amors: « Or avés vous tort,
         « Aelys, que nel connoissiés.
        « Vés com li cuens s'est angoissiés
        « Pour savoir l'ocoison de s'ire.
        - Pour ce, » fait il, « biaus gentils sire
7660
        « Ai jou cestui destruit par fu.
```

7636 Sire ma, ms. Se reva a. — 7645 Cf. le prov. Ce n'est pas or quanque roujoie. — 7646 Ms. esravoie.

- A ore piece que ce fu?

— Sire, s fait il, « .vij. ans a ja. s Or set li cuent pour qu'il manja Le cuer; si dit qu'il ot raison: 7665 « Diex! 's font tuit cil de la maison, « Com vous est ore mescheu! » Les puceles en ont èu Tel pitie que cascuntte en plore. 7670 Mais els ne garderont ja l'ore Que cil plour a ris tourneront. Que jou cuit bien qu'eles verront Par tans en la cambre tel rage. Qu'ainc puis qu'Elene vint par nuite De Grece en la terre Paris, 7675 N'ot tant de soie ne tant ris En .j. ostel par tant de gens Com il ot puis la nuit laiens: On n'i parioit se de lui non. **7680** « Conment of vostre amie a non, » Fait la contesse, « biaus amis? » Mout a le non a nommer mis (f. 65)Ki mout estoit biaus et eslis. Fait il: « Ele ot non Aelis 7685 « La pucele qui tant m'ama. » Quant ele ot que cil la nonma Qui plus l'aime que riens qui vive, Mout li croist li cuers et avive Ce qu'il la nonme par son non. 7690 Or n'en est mais en soupechon, Ains set bien que c'est il sans doute. Voiant le conte et sa gent toute Li court jeter ses bras au col. « Di va! biau frere, cui j'acol « Estes vous donc li miens amis? 7695

7670 Ms. eles. - 7674 qu'Elene, ms. qu'el mer ne. - 7694 cui, ms. qui. - 7695 Ms. donques.

- Mais vous, » fait il, « qui m'avés mis
- « Vo bras au col si doucement,
- « Qui estes vous? Amis, conment!
- « Si ne me reconnissiés mie?
- 7700 a Jou suis Aelis vostre amie
  - « Qui vous donnai l'anel ma mere
  - « Dont li anuis et la misere
  - « Nous vint premiers par vo folie. »

La pucele l'estraint et lie

- 7705 De ses biaus bras et il des siens.

  Il sambloit estre fors del sens,

  Tant ot de joie et de liece.

  Fait la contesse al conte : « Or es[t] ce
  - « Grans honours que Diex nous a fait[e]. »
- 7710 Cascuns de laiens s'en rehait[e]
  Pour la joie de cele trueve.

  La pucele li prie et rueve (f. 65 b)

  K'il li die qu'il avoit fait
  - De l'anel dont li grant dehait 5 Et li anui i sont venu.
- 7715 Et li anui i sont venu.

  « Dame, » fait il, « j'ai puis eü
  - « Mainte soffraite de tout bien
  - « Que je vous perdi, mais pour rien. « Ne m'e[n] vols onques descanter. »
- 7720 Ele nel volt laissier ester;
  Dist que li moustre l'aumosniere,
  Et il l'ot faite a l'aumoniere
  En son braiel mout bien encoudre.
  Mout par font grant joie a[l] descoudre
- 7725 Les puceles, li cuens, sa feme. Fait la contesse : « Gentils dame,
  - « Tant vous estes vers moi celée! »

7701 Ma mere, ms. mare. — 7706 del sens, ms. des siens, comme au v. précéd. — 7720 nel, ms. ne le. — 7723 aumonière est fautif; corr. l'aloiene?

Toute la grans cambre celée Empli des serjans qui acorent. Tuit servent Guilliaume et onourent 7730 Et la pucele qui le baise. « Diex! » fait li cuens, « com or sui aise « De l'onour que m'avés donnée! » Cil la baise a unne alenée Plus de .c. fois, et ele lui. 7735 Buer fust li escoufles pris hui Oui si les fait ambedeus liés! Mout fu esgardés et prisiés Li bons aniaus l'empereïs. Faisoit li cuens : « Bele Aelis, 7740 « Mout est prous qui tant l'a gardé. » Mout volentiers a esgardé (f. 65 c)Celui qui n'est pas a malaise: Tot a oublié la mesaise Li damoisiax por le deduit. 7745 Fait li cuens : « Or ne vos anuit, « Guilliaumes, biax amis, biax frere, « Que li cuens Richars vostre pere « Fu fix ma cousine germaine. « Je vos metrai en vo demaine 7750 « Tot Rueem et Moustierviler. » Il fait lués as ostex aler Por esveillier ses compaignons. La contesse mande as maisons Les dames et les damoiseles. 7755 Ouant eles oent les noveles De la fille l'empereor, Totes i corent por s'ounor, L'une en plicon, l'autre en chemise.

<sup>7730</sup> Ms. oneurent. — 7731 qui le, ms. quele (que le, qu'ele?) — 7740 Corr. Fait soi? — 7741 prous, ms. prues. — 7742 Ici reprend la première écriture; cf. la note du 7328.

| <i>77</i> 60 | Tel joie s'est en eles mise                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| • •          | Que a paine les laist caucier.                              |
|              | Li cuens, por la feste essaucier,                           |
|              | Fist en la sale grant feu faire:                            |
|              | Des cierges et du luminaire                                 |
| 7765         | Sambloit que la maisons arsist;                             |
|              | Ains nus n'i reposa ne sist,                                |
|              | Ançois dancent et font karoles.                             |
|              | « Diex! » fait cil, « par beles paroles,                    |
|              | « Conment est ce que j'ai trouvée                           |
| 7770         | « Celi u toute a esprouvée                                  |
|              | « Nature quanqu'ele a de sens?                              |
|              | « Quant plus l'esgart et plus i pens, (f. 65 d)             |
|              | « Tant me vient plus a grant merveille. »                   |
|              | Cil solas et cele grant veille                              |
| 7775         | Dura jusc'au jor et la joie.                                |
|              | N'i a .j. seul qui ne s'esjoie                              |
|              | En la [grant] sale et el bel estre.                         |
|              | Li borjois qui estoit ses mestre                            |
|              | Est li plus liés hom qui na[s]quist.                        |
| 778o         | Saciés bien que puis en aquist                              |
|              | Maint biau cheval et maint harnès.                          |
|              | Il li achoint lués demanès                                  |
|              | Et sa feme et cil du visnès.                                |
|              | « Conment! » fait cascuns, « vos valès                      |
| 7785         | « Ja dist on qu'il est fix a conte.                         |
|              | <ul> <li>C'est voirs. — Dont n'av[i]és pas honte</li> </ul> |
|              | « En lui qui si vos a servi. »                              |
|              | Fait Guilliaumes : « Dame, je vi                            |
| •            | « Vostre oste a Toul, qui vous salue. »                     |
| 7700         | Ysabiaus li est lués salue                                  |

7780 puis, ms. plus. — 7781-2 On pourrait corriger harnois-demanois. — 7782 Corr. Il i acourt, ou mieux Si l'acointent?

Al col pour pitié de sa mere : « Sire, car me dites s'ele ere

## L'ESCOUFLE

234

« Pour Dieu encor saine et haitie. » Lors s'est Ysabiaus acointie 7795 Par paroles au damoisiel. Fait li cuens : « Or chas, or oisiel, « Or n'est il riens qui moi souffraigne. « Ne jamais ne cuit qu'il aviegne « Ce qu'est hui ce jour avenu. » 7800 Li chevalier qui sont venu Font mout grant joie et les puceles, Et li borjois et cil et celes (f. 66)Oui ainc mès nes orent connus Les ont si volentiers veus 7805 Qu'il ne pueent estre saoul. Guilliaumes fu jadis a Toul Plus a malaisse qu'il n'est ore. Cele a la bele tresce sore Qui estoit en biau plicon ver. Onques en cele nuit d'iver 7810 N'ot plus vestu fors sa chemise; Pour ce n'est tainte ne remise Ne sa coulours ne sa biautés. Se ce fust en .j. jour d'estés 7815 S'est ele asés clere et vermelle. Cascuns de laiens s'esmervelle De ce qu'amours ot fait por eus. Onques par bouce ne par eus Ce ne fu escrit n'esgardé. 7820 Lor regart ont entrelardé Parmi les fenestres des eus L'un cuer de l'autre : onques Yseus Ne Tristans n'orent mais tel vie. Or n'en a mais Fortune envie,

7802 Ici reparait la seconde écriture. — 7807 n'est, ms. ne soit. — 7811 Ms. vestue. — 7817 Ms. ont f. par. — 7818 eus, ms. oeus. — 7823 Ms. Tristrans.... tele. — 7824 Ms. ne na m. tortune (sic).

## L'ESCOUFLE

| 7825 | Ains li plaist mout cele assamblée;         |
|------|---------------------------------------------|
| ·    | Mout lor ara lond tans emblée               |
|      | La joie dont il ont or tant.                |
|      | La contesse est toute en estant             |
|      | Devant eus et toutes les autres :           |
| 783o | Quant ont assés d'unnes et d'autres         |
| •    | Parlé et fait pluisors delis,               |
|      | Si restut il faire les lis, (f. 66 b)       |
|      | Car sans dormir ne repuet hon.              |
|      | Fait li bourjois : « Or reparlon, »         |
| 7835 | A cui Guilliaumes fu a mestres              |
| •    | « Guilliaumes, » fait il, « bien puet estre |
|      | « Hui mais tans d'aler a l'ostel.           |
|      | - Ahi! maistre, ja l'ai jou tel,            |
|      | « Se li cuens herbergier me daigne! »       |
| 7840 | Li cuens dist en riant que pregne           |
| •    | Asés pleges pour son service.               |
|      | « Sire, » fait il, « a la devise            |
|      | « De no covent ot asés gent;                |
|      | « Pour quant, se cele a cel cors gent       |
| 7845 | « Me prie .j. poi que jou li lais           |
|      | « Pour ses pres a froter hui mais,          |
|      | « J'en arai tost bon conroi pris. »         |
|      | Asses en ont et joie et ris                 |
|      | Del loier et del covenant:                  |
| 785o | Jamais, je cert, n'en penra nant            |
|      | Li bourjois qui riant s'en va;              |
|      | Et la damoisele li a                        |
|      | Prié qu'il li laist cele nuit.              |
|      | Tout joant falent li deduit,                |
| 7855 | Quant les gens s'en vont as osteus.         |
|      | Li lis bele Aelis fu teus                   |

Conme a fille d'empereour.

<sup>7827</sup> Ms. ore. — 7843 gent, le t est surchargé et corrigé en s. — 7844 gent, ms. gens. — 7850 nant, ms. micrit.

Li cuens meisme, pour s'onour, Et la contesse su au faire,

7860 Pour ce c'or seurent miex l'afaire Et son covine q'ains n'ont fait. On ne fist pas celui plus lait A oés Guilliaume son ami:

(f. 66 c)

7865 N'ot pas .xxx. piés et demi Entre les .ij. lis, s'ele puet. Bien soela ses eus et peut

Guilliaumes d'esgarder s'amie.
La nuis n'ert pas encor demie:
Ce n'iert mon, qu'ele estoit passée.

7870 La contesse ert toute lassée
Et les puceles de ragier.
Par tel covent s'ala couchier
Li gentix quens et la contesse
C'on sona tout soef la messe

7875 Ançois qu'ele fust desdormie.

De Guilliaume ne de s'amie

Ne sai or conment il lor fu,

Car cil qui siet tranlant au fu

Se caufe volentiers de près,

7880 Et li lit sont si près a près
Qu'il n'i a, je cuit, c'unne plance.
Seulement a .j. tour de hance
Se puet ele glacier lés lui.
Or [les] lairons atant mais hui.

7885 Quant il furent levé vers tierce,
Fait li quens: « Biaus cosins, or ier[t] ce

- « La premier[e] ovre de l'afaire : « Je vous vaurai chevalier faire
- « Mout proçainement et si bien
- 7890 « Que ja ne riquece ne bien

7863 A oés, ms. Avoec.

|      | « C'on doive querre a chevalier      |           |
|------|--------------------------------------|-----------|
|      | « N'en lairai dusqu'a Montpellier,   | (f. 66 d) |
|      | « Que je ne face par tout querre. »  | ,         |
|      | Les vallès mande par sa terre,       |           |
| 7895 | Tous cels qui de lui sont tenant.    |           |
| •    | Qui or veut armes maintenant         |           |
|      | Viegne a la court et se li die:      |           |
|      | Pour le conte de Normendie           |           |
|      | Faire honour seront adoubé.          |           |
| 7900 | Je ne ne sai pas pour coi je bé      |           |
|      | A pourloingnier ceste matere:        |           |
|      | En cele quinzaine u il ere           |           |
|      | Fu Guilliaumes fais chevaliers;      |           |
|      | Li quens l'i fist mout volentiers    |           |
| 7905 | Et bien .xxx. autre[s] pour s'amour. |           |
|      | La joie, la feste et l'ounor         |           |
|      | Ne sai je pour coi j'acontasse:      |           |
|      | Puis que Troie la grans fu arse      |           |
|      | N'ot il a .j. chevalier faire        |           |
| 7910 | Tant de dames de haut afaire         |           |
|      | Ne tante pucele de pris.             |           |
|      | Une rikece que je pris               |           |
|      | I fist bele Aelis trop bele:         |           |
|      | Ainc n'i ot dame ne pucele,          |           |
| 7915 | Je cuit, cui ele ne donast           |           |
|      | Joel ains qu'ele s'en tornast,       |           |
|      | Çainture u anel u afiche.            |           |
|      | Encor fist ses amis plus riche       |           |
|      | Cose, qui mout fu miex prisie,       |           |
| 7920 | Qu'il retint ciaus de sa maisnie     |           |
|      | Entour lui a vair et [a] gris,       |           |
|      | Qui le jour ont lor ados pris.       | (f. 67)   |
|      | Pour s'onour et pour sa hautece      |           |
|      | Font li chevalier : « Ore es[t] che  |           |

7907 Ms. acointasse. — 7915 cui, ms. qu'.

| 7925              | « Bons conmencemens de jovene h     | ome.    |            |
|-------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| ••                | « Encore lert il sire de Rome,      |         |            |
|                   | « Se Dieu plaist, et sa feme vit. » |         |            |
|                   | Cascunne et cascuns qui le vit      |         |            |
|                   | Li destinent bone aventure.         |         |            |
| 79 <sup>3</sup> 0 | Quant ce fu fait tout a droiture,   |         |            |
| ••                | Li quens s'atourne pour errer,      |         |            |
|                   | Qui mout desire a honerer           |         |            |
|                   | Son cousin et a faire conte.        |         |            |
|                   | .IIc. chevaliers ont par conte      |         |            |
| 7935              | Mout tost et bien aharnesquiés.     |         |            |
| • •               | Fait li quens : « Cousin, ce saciés |         |            |
|                   | « C'or en irons en Normendie.       |         |            |
|                   | « S'il i a nul qui contredie        |         |            |
|                   | « Que ne face vo volenté            |         |            |
| 7940              | « Conme seignour, en cest esté      |         |            |
| • • •             | « Lor menrai lour arriere ban.      |         |            |
|                   | « Si vous di bien en mains d'un an  |         |            |
|                   | « Seront il tout ars et destruit. » |         |            |
|                   | Tout sont atourné et estruit        |         |            |
| 794 <sup>5</sup>  | Pour movoir, et la damoisiele       |         |            |
|                   | Lorains et sambue novele            |         |            |
|                   | Ot tele com il li convint.          |         |            |
|                   | Et Ysabiaus qui o li vint           |         |            |
|                   | Et qui avoec li s'en rira,          |         |            |
| 795o              | Saciés de fi que li quens l'a       |         |            |
|                   | Mout ricement aparellie.            |         |            |
|                   | Mout par s'en estoit traveillie     | (f. 67) | <b>b</b> ) |
|                   | La contesse, la bone dame           |         | ·          |
|                   | De li atorner; onques feme          |         |            |
| 7955              | Ce ne fist mais d'estraigne gent.   |         |            |
|                   | De robes, de joiaus d'argent        |         |            |

7927 Ms. Diex. — 7941 lour, corr. sore, ou mon? — 7941-2 ban-an, ms. ben-en. — 7946-7 Corr. L. ot s. n. | Et sele...? — 7956 d'argent, ms. agent.

Dona tant la bele Aelis, Se sa mere l'emperels L'en dona[st] tant si fusse assés. Tant l'aime qu'il ne li est sés 7960 Nule riens que li puisse faire. Se li dist conme debonaire: « Dame, or soiés tous jors m'amie, » Fait la pucele : « Or n'est ce mie « Raisons asés, dame, que j'oi : 7965 « Toute l'onor que j'onques oi « Oi je par vous et par le conte. « Et ceste priere amour monte « Que tout ce vous doi jou requerre. « Se Diex la contée et la terre 7970 « Nous rent, c'iert par Diu et par vous. « Bien doit estre la terre a nous « Vostre, ja mar en arons gré. » Entrementier sont au degré Li riche palefroi venu. 7975 Ains qu'ele mont el bai grenu, Ele prent congié as puceles. Les dames et les damoisieles Del castel vindre[n]t au movoir. A paines [la] peurent avoir *7*980 Baisie, tant en i avoit. Li quens, qui a faire l'avoit, (f. 67 c)La monte et si plus haut prodome. Car seüst li sire de Rome Com faitsel honor li quens li porte! 7985 Mais il cuide qu'ele soit morte Quant il n'en a oi noveles. Grant duel demainment les puceles

7959 fusse pour fust ce. — 7968 Vers corrompu; on pourrait remplacer amour par a cou? — 7972 a, corr. et? — 7977 pnent, l'abréviation donne prant. — 7984 Ms. C. s. ere li.

Por Ysabel qui ne remaint. La contesse, ou tous li biens maint, 7990 Est montée, si la convoie. Jamais ne cuit que nus hom voie Si trés bele rien a cheval: Son caperon ont trait aval Ourlé de seble, plain d'ermine. 7995 La cape n'estoit pas sanguine, Ains ert d'eskarlate vermelle. L'aige de ses biaus oex li meille Dusqu'al menton toute la face. 8000 Il est bien raisons qu'ele face Grant duel de ce qu'ele s'en va. Que sa gentix dame li a Tos jors mout grant honor portée. Ele s'est lés li acostée 8005 Et li bons quens de l'autre part. « Bien pert estre de haute part, » Font cil et celes qui l'esgardent. Il samble que li arçon ardent De la sele, si est vermelle, 0108 Non pas de sanc, mais d'or de fuelle. Et s'ert d'escarlate coverte. Sa cape ert a la manche overte (f. 67 d)Par ou ele tient son bras fors. Pour l'escarlate estoit li ors 8015 Plus vermaus, por ce qu'ele est rouge. Les fenestres, li huis, li bouge Des ovr[e]oi[r]s erent tout plain De cels qui issent fors au plain Pour veoir celi qui s'en va. Fait li uns a l'autre : « Di va! 8020

8000 qu'ele, ms. que je. — 8005 de l', ms. d'. — 8007 Ms. les gardent. — 8008 Ms. samblent. — 8009 Ms. s. que si. — 8010 sanc, ms. tant. On pourrait encore proposer taint. — 8017 On pourrait laisser ovrois en remplaçant erent par estoient.

- « Li quens enmaine la pucele
- « Et son cousin. Bien paroit cele
- « Estre fille a empereour. »
- Mout par lour faisoit grant honour
- Li quens et la dame ambedeus.

Des puceles fu grans li deus Qui au pié del degré remainent.

- « Diex! » font eles, « pour coi enmainent
- « Del mont toute la miex vaillant! »
- 8030 Ele saluoit en alant Les gens, qu'ele ert courtoise et sage.

N'ot pas embroncié le visage,

Que qu'el passe parmi la vile, .

Qu'encore en ot mil a S. Gille

8035 Qui ainc mais ne l'orent veue.

Cil li tinrent en la veüe

Lor iols qui ainc mais ne le virent :

A la miex chevauchant l'eslirrent C'onques mais lour iol lour mostraissent.

Conques mais four for four mostrais

8040 Or fust grant joie s'il entraissent Tout ensi en Mosterviler.

On porroit ja grant piece aler

Ains c'on trovast si bele route :

.

Ne se puet pas arouter toute

8045 En mains d'unne liue lor gens.

Li lorain, li ors, li argens

Et les armes i font grant son.

« Dame, » fait li quens, « car laisson

« Hui mais retourner la contesse. »

8050 El ne li fait don ne promesse

De joiaus ne d'or ne d'avoir,

Mais de ce qu'ele doit avoir

8022 Et, ms. A; cf. v. 8083. — 8031 Les, ms. Lor. — 8032 embroncié, ms. embuscié. — 8033 ele. — 8039 Ms. iols. — 8041 Mosterviler en toutes lettres. — 8050 Ms. Ele.

(f.68)

Plus chier: de que estoit ce dont? De son cuer. Tuit cil par selonc Plorent a cel departement. 8055 Fait la contesse : « Diex! conment « Le lairai jou de moi partir? » Quant Apollonies fist a Tir Le sanc, ce cuit, n'ot pas tel duel. S'estre peüst, jamais, lor veul, 8060 Ne se quesissent dessambler. Il covint l'une a l'autre embler Ains que fausist li ploureïs. Fait ele : « Haī! bele Aelis, 8065 « Com m'a vostre sens deceüe « Ki vous ai entor moi eüe « A pucele, et vous estes dame « De toute celes du roiaume « Et de lignage et de biauté. « Conment que la cose ait esté 8070 « Jou n'aim tant conme vos nule ame. » Fait mesire Guilliaumes : « Dame, (f. 68 b) « Tant avés fait, vostre merci, « Que nous serons et la et ci, 8075 « Ce saciés bien, vostre a tous jors. » Si s'entrebaisent par amors Li un l'autre, puis si s'en vont. La contesse et cil qui les ont Convoiés s'en revont plorant : 8080 Or s'en vont; a Dieu les conmant.

> Or s'en vait li quens a grant gent; S'enmaine la bele au cors gent Et son douç cousin qui pert estre De toute rien et sire et mestre

8058 fist a, corr. ist de? — 8059 Le sanc doit avoir été substitué à quelque autre mot.

8085 De lui et de toute ses gens. Li demourers n'est biaus ne gens En aconter cascune liue. Tant oire li quens et s'amie K'i[l] sont es prés logié soz Arches. Li quens envoie .ij. messages 8090 Parler au seignour de la vile. Se li mande que de S. Gille Est venus li quens qui amaine Celui qui veut en son demaine 8095 Avoir Normendie et la terre, Et que revient le droit requerre De Normendie et l'iretage. « Bien le dirons », font li message, « Sire, se nous trovons a cui. » Atant s'en sont alé andui 8100 La sus el castel, main a main. Soi tiers truevent le castelain (f. 68 c)De chevaliers jouant as dés; Les salus qu'en li ot mandés 8105 Li ont dit et puis lor message, K'il veut calengier l'iretage Por celui k'il tient a droit oir De Rueem, et qu'il doit avoir L'onor de tot Moustierviler. 8110 Quant li castelains ot parler Deu droit oir [qui] la conté claime, C'est la riens el mont qu'il plus aime Et qu'il plus desire a veoir, Fait il: « Or sai je bien de voir 8115 « Oue Diex aime ceste contrée, « Que de droit oir l'a regardée, « Se ce puet estre verités. »

8089 Ms. logiés sor. — 8102 La première écriture recommence et se continue jusqu'à la fin.

Fait il as chevaliers : « Montés, « S'alons ensamble dusque la. » 8120 Il fu assés qui amena Les chevax lués qu'il les rouverent. Li sire et li mès qu'iluec erent Remontent, s'issent du castel. L'aigle d'or et tot le pumel 8125 Virent en son le tré au conte. Entr'eus ont fait poi de raconte, Quant il sont devant descendu. Quant il ont lor signor veü D'une part du conte, et de l'autre 8130 La pucele qui n'estoit autre Que la plus bele qui fust lors: « Cil qui vos mist l'ame u cors, » (f. 68 d)Fait li castelains, « gart le conte « Et quanqu'apent et quanqu'amonte 8:35 « A sa bele chevalerie. » Nel respont pas par signorie Li quens, qui sot bien qu'il dut faire; Ses salus li rent, et l'afaire Li dist por coi est venus cha. Fait il: « Vos savés bien pieça 81.40 « Que li bons quens Richars est mors. « C'est damages, mais li confors « Est mout trés biax et li restors : « Cist chevaliers a cest biau cors 8145 « Est ses fix, ce n'est mie doute. « La terre a l'empereor toute « Deüst prendre o ceste pucele. « Or saciés de fi que c'est cele « Qui en li a plus de bontés. 8150 « On set bien de fi, c'est vertés, « Qu'ele est fille l'empereor.

> « Cil requiert la terre et l'ounor « Si com ses peres l'ot jadis. »

```
Li castelains n'avoit que dis
8155
         Chevaliers amenés o lui.
         « Sire, » fait il, « n'oīsmes hui,
         « Bien saciés, si boine novele.
         « Bien soit il venus et la bele,
         « Que, par cest cors et par ceste ame,
         « Bien pert sires et ele dame
8160
         « D'une terre .xx. tans grignor.
        - Por ce vos requiert il s'ounor
                                                  (f. 69)
         « Plus en amor qu'en signorie,
         « Que vos ceste chevalerie
8165
         « Li rendés, » fait li quens, « en pais,
         « Et qu'il en soit saisis huimais,
         « Seulement pour reconnissance;
         « Et demain soiés par fiance
         « Conme hom et sire par homage.
8170
        « Vostre terre et vostre iretage,
         « Ensi com vous l'avés tenue,
        « Vous rendra lués qu'ele ert conue,
         « Qui muet de lui et de son pere.
        - Sire, » fait il, « li emperere
8175
         « Nous cor[o]cha mout quil retint. »
        Par unne vergete qu'il tint
        Le revest de sa seignorie,
        Voiant la grant chevalerie
        Que li bons quens i amena.
8180
         Mesire Guilliaumes l'en a
         Ravestu par son vasselage.
        Cil [l']en a .c. fois le visage
        Baisié de joie et de pitié.
         « Sire, » fait il, « quel amistié
8185
        « Vostre bons peres me moustra!
```

« Par ceste ame, quant ele istra « De cest mien cors, se Diex l'avoie,

8183 Baisić, ms. Saisie.

| <b>24</b> 6 | L'ESCOUFLE                              |
|-------------|-----------------------------------------|
|             | « Onques mais, sires, n'oi tel joie     |
|             | « Conme j'ai de vostre venue.           |
| 8190        | « Par .D. fois soit bien venue          |
|             | « Ma damoisele hui en cest jour.        |
|             | « Nous ne ferons ci plus sejour, (f. 69 |
|             | « Faites destendre trés et tentes.      |
|             | « Sempres metront tuit lor ententes     |
| 8195        | « Cil del castel a faire rage. »        |
| -           | El castel s'en vont li message          |
|             | Tuit qui miex miex lor ostel prendre.   |
|             | La castelaine fist pourtendre           |
|             | De bors et de cortines beles            |
| 8200        | Sa cambre; c'est pour les noveles       |
|             | De la fille l'empereor.                 |
|             | A grant feste et a grant honor          |
|             | S'en vont tuit el castel amont.         |
|             | Il n'i a bourjois qui ne mont,          |
| 8205        | Ne clerc ne hom qui ait cheval.         |

**b**)

8210 Il ne remaint el castel dame Qui n'i ceure, qui courre i puist. Cuidiés vous c'aucuns ne s'abuist En esgardant bele Aelis?

Il encontrent au pie del val Lor seignour et lor damoisele : « Diex! com est biaus et com est bele « Et nostre sire et nostre dame! »

Mout par fu grans li soneis

8215 Par les eglises del castel.

Tuit font grant joie de si bel
Seignor com Diex lor a doné.
Il ont jusqu'a l'ostèl mené

8220

Et le conte et bele Aelis. Toute nuit furent jusqu'es lis

8197 L'abréviation donne prandre. — 8205 Ms. home. — 8211 puist, ms. peust. — 8213 Ms. Il l'o. — 8218 Ms. jusqual l'o.

Les caroles, li ju, les danses. Lendemain furent par fiances (f. 6q c)Et li sire et li castelains: Des chevaliers et des vilains Prisent de lui tos lor homages. 8225 D'iluec envoient les messages A Mostervilier, a Ruëm. Onques ne l'oï, je cuit, huem Ki ne fust liés de la novele De tel seignour et de si bele 8230 Dame com Diex lor a donés. Com de bone eure fu or nés Cius hom dont tante gent sont lié! De Ruëm li ont envoié 8235 Toutes les clés par seignorage. Ce saciés, bien font le message Li borjois c'on i envoia. Font cil: « L'arcevesques vous a « Rendu vo fié conme bon sire. » Or sera il mout fols s'il s'ire 8240 De l'honor que faite li a. Li quens son cousin li mena Lués droit que ce fu avenu. Tuit cil sont encontre venu 8245 Qui porrent avoir u monter. L'arcevesques a l'encontrer L'a baisié et puis la pucele Et puis le conte : « C'ert m'ancele, » Fait cil, « par sa grant gentilece. » Font clerc et chevalier : « Or es[t] ce 8250

8223 Ms. sires. — 8225 de lui, corr. lués droit? — Ibid. tos, ms. tot. — 8227 Mostervilier, en toutes lettres; Ruëm, ms. Rium. — 8228 huem, ms. un. — 8232 Ms. ore. — 8233 Cius, ms. Cuis. — 8236 le, ms. li. — 8237 c'on i, le ms. double l'n (9ni). — 8242 Ms. ses cousins.

« La plus bele k'ainc Diex formast.

|      | " Cuidiés vous dont que s'el n'amas | t (f. | 69   | d            |
|------|-------------------------------------|-------|------|--------------|
|      | « Cest homme, qu'il peust avoir     | -     |      |              |
|      | « Si bele feme? Nenil voir. »       |       |      |              |
| 8255 | Encontre ra tant de biauté          |       |      |              |
|      | K'a l'encontre n'a nus esté         |       |      |              |
|      | A cui cil et cele ne place,         |       |      |              |
|      | N'en la vile n'a tant de place      |       |      |              |
|      | Ne de vuit u on peüst estre.        |       |      |              |
| 8260 | Il a a cascune fenestre             |       |      |              |
|      | Plus de .c. maniere[s] de gent.     |       |      |              |
|      | Li encensier d'or et d'argent       |       |      |              |
|      | Pendent es rues de travers;         |       |      |              |
|      | De cortines, de mantiaus vers       |       |      |              |
| 8265 | Sont tuit li pignon portendu.       |       |      |              |
|      | A mout grant joie ont atendu        |       |      |              |
|      | Le chevalier qui lour sire ere.     |       |      |              |
|      | Mout doit amer l'ame son pere       |       |      |              |
|      | Qui de[se]rvi, quant il vivoit,     |       |      |              |
| 8270 | La grant honor c'on li faisoit.     |       |      |              |
| , -  | Nus hom ne porroit raconter         |       |      |              |
|      | Ne cuers ne porroit pourpenser      |       |      |              |
|      | La grant feste, l'onour, la joie.   |       |      |              |
|      | Tant ont erré la droite voie        |       |      |              |
| 8275 | K'en la cité sont entré tuit.       |       |      |              |
| ,-   | Li estrument et li deduit           |       |      |              |
|      | Et les clokes i font grant noise,   |       |      |              |
|      | Que jamais en liu que je voise      |       |      |              |
|      | De nul si riche avenement           |       |      |              |
| 8280 | N'orrés parler, se jou ne ment.     |       |      |              |
|      | On n'i olst pas Dieu tounant.       |       |      |              |
|      | L'arcevesques aloit tenant          | 1     | f. 7 | ر <u>م</u> ، |
|      |                                     | ,     | J. / | ٠,           |

8252 el, ms. il. — 8255 Encontre est probablement corrompu; cf. le v. suiv. Corr. El conte?— 8255-6 Ms. biautés-estés. — 8259 vuit, ms. iut.

De l'une part le frain la dame.

Ele fist mout que gentix feme, Qu'ele vaut que cil la veïssent 8285 Qui dui et dui des osteus issent Lié et joiant pour sa venue. Ele ot la blonde teste nue, Fors d'un cercle d'or a rubis; Si l'avoit fait .j. arabis 8290 Oui mout savoit de tel ovraigne. La clartés des rubis engraigne Sa color et envermeillist, Et li blans dont li vermaus ist Est plus blans que nule autre cose. 8295 Ceste est de totes flors la rose U nature a mis tant biauté. A cele grant sollempnité L'enmaine[nt] a l'arceveschié. 8300 Se j'en ment, je arai pechié: Mais bien valut .xxv. mars L'offrande, qui eüst tout ars Les deniers qui offert [i] furent. A mout grant joie le receurent 8305 Conme conte tuit li b[ar]on. Mout ont poi esté a maison, Kant plus valurent de .m. mars Li present de tires, de dras U de rices vaissiaus d'argent 8310 Que li aporte[rent] sa gent : Mout li font grant samblant d'amor. Cele grant feste, cele amour (f. 70 b)Li fist ses bons cosins li quens: Bien en doit estre a tos jors suens 8315 De cors et de cuer et d'avoir;

8286 Ms. quc. — 8290 Si l'a. fait, ms. Ele a. faite. — 8292 des rubis, ms. des derubes. — 8296 rose, ms. cose. — 8297 Ms. t. de b. — 8314 suens, ms. siens.

Et ce vous di jou bien pour voir, Ke bons jors fu ciaus ajornés Par cui il fu si honerés. Ne le servent pas d'aumosnieres, Mais de trestoutes les plus cieres 8320 Ricoises c'om pooit trover. On ne li savoit tant doner D'une part com il donoit d'autre. Tuit dient li .j. et li autre: C'est ses peres tous restorés. 8325 Ses cousins est tant demorés K'il [a] la damoisele prise Qui tant est bele et bien aprise. As noces vous dirai je bien C'onques nus n'i demanda rien 833o C'on ne li donast volentiers. .XV. jours dura tous entiers Cel[e] grant feste et cil barnages. Quant ce fu fait, tous li voiages 8335 Le conte fu apareilliés Pour errer; il s'est mervilliés Des destriers qui sont en sa route, Que, si grans conme ele estoit toute, N'avoit chevalier qui n'eüst 8340 Remué, ains qu'il se meüst, U ceval u robe u lorain. (f. 70 c)N'ont pas fait service a vilain, Mais a .j. large et a .j. preu. Ne vous aroie hui conté preu 8345 Des dons la contesse Aelis: Joiaus d'or, cendaus et samis Dona mout le conte et ses gens, Mais li presens fu biaus et gens Qu'ele envoia sa bone dame

<sup>8339</sup> qui, ms. quil. — 8346 Ms. Jouaus. — 8349 Qu'ele, ms. Que li.

| 8350 | A S. Gille: onques mais feme<br>Ne fist.j. ausi bel et tel.<br>El n'avoit laissié a l'ostel<br>Damoisiele qu'ele n'envoit<br>Des plus [biaus] joiaus qu'ele avoit,                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8355 | Par cierté et par ramembrance. Li quens pluere a la desevrance De pitié pour ce qu'il la laist. Jou ne cuit pas qu'en la route ait                                                    |
| 836o | .II. chevaliers qui ne ploraissent. Jamais lor vuel ne la laissassent, Que trop estoit preus et vaillans. En plorant dist as repairans: « Dites bien ma dame et m'amie                |
| 8365 | « Que jou li mant que ne laist mie<br>« Qu'ele ne soit au[tre]si moie<br>« Com je sui soie, et mout m'anoie<br>« Qu'ele ne maint de moi plus près. »<br>Li quens la baise près a près |
| 8370 | Plus de .x. fois tout en montant.  « Est il quens cui jou doie tant  « Amer conme vous? » fait la bele.  Ne l'apele mais damoisele (f. 70 d)  Li quens, mais dame, par cierté:        |
| 8375 | « Conment que la cose ait esté, « Dame, jou sui a tous jours vostres. — Vo pooirs, » fait ele, « et li nostres « Doit mais estre tout une cose. »  Il la tint puis une grant pose     |
| 838o | Entre ses bras tut a cheval.  Fait ele: « Mout par me fait mal  « Et g[r]ieve quant jou me depart  « De vos. » Il estoit ja bien tart                                                 |

8352~Ms. Ele. — 8359~qui, ms. quil. — 8366~soie, ms. siens. — 8378~Il~la, ms. Ele.

Quant il issent de la cité. Li baisier ont mout douç esté.

- 8385 En la fin del desevrement
  Fait et dit i eut bonement
  Kanqu'a departement monta;
  Et li quens Guilliaumes monta
  Pour convoier et sa maisnie.
- 8390 Ce ne fu pas cose niie,
  Ke la fe[a]utés et l'amours
  D'ans .ij. ne durast puis tous jors.
  Grant force i fist li cousinages.
  Fait il: « Cousins, or soiés sages
- 8395 « Et s'amés mout tos vos norris,
  - « Ke princes est mout au larris « Quant il cou aime qu'amer doit.
  - « Mout est cil fous qui met son doit
  - « El feu dont il a esté cuis.
- 8400 « Or savés bien com fais anuis
  - « Li empereres ot maint jour

(f. 71)

- « A ses sers, qui a grant dolour
- « Le fisent estre en son empere. « Vous savés bien que vostre pere
- 8405 « Les essilla tous et destruit.
  - « Mors est li haus hon qui estruit
    - « Vilain, que quant il est deseure,
    - « Jamais n'[i]ert a repos nule eure
    - « Qu'il ne pourquast anui et honte
- 8410 « A celui qui en haut l'amonte :
  - « C'est raisons, qu'il le doit bien faire.
  - « Soiés larges et debonaire
  - « A ceus qui vo bon pere amerent.
  - « Avés dont veu com il erent?

8383 Ms. il en i. — 8387 Ms. Kanque de partement morta. — 8396 Corr. m. bien garis? ou faut-il corriger au v. suiv. cou [n'] aime? — 8398 fous, ms. faus. — 8410 Ms. la monte.

8415 « Tel er[en]t lié de vo venue, « S'il lor eüst desconeüe « Ne honte fait en son vivant, « Ja, tant com il fuissent poissant, « N'eüssiés si en pais l'onor. » En bon gré et en bone amour 8420 A receüe la parole Li quens Guilliaumes, et s'acole Son cousin qui cou li enorte. Puis qu'il furent fors de la porte 8425 Dura grant piece li convois, Et li biau don et li conrois Faisoit ciaus qui s'en vont mout liés. Li samblans, la grans amistié[s] Des contes rehaite lor gens. L'anelet qui mout estoit gens, 8430 Ke li escoufles emporta, Li biaus quens Guilliaumes l'osta (f. 71 b)De son doit u il l'avoit mis. Fait il: « Biaus cousins, biaus amis, « Vés ci l'anel qui vaut .m. mars. 8435 « Pour cestui fu destruis et ars « Li escoufies qui l'enportoit. » Il le met son cousin el doit; Si dist qu'il le gart pour s'amour Et plus encore pour l'onour 8440 De s'amie qui li dona. Li quens, qui mout grant joie en a, L'a receü mout volentiers: Tés largece et tés acointie[r]s 8445 Puet bien lier .ij. cuers ensamble. Au departir ot, ce me samble, De pitié ploré maintes larmes. Li conte ont fait faire unnes armes

8415 Tel, ms. Atant. - 8435 Ms. Veés.

8480

Par cierté et por le lignage. « Certes, » fait cascuns, « ore ha ge 8450 « Ce siecle qui si est mauvais. « S'or peüssiemes tous jors mais « Estre ensamble, ce fust grans joies. » Li harnas s'en va toutes voies, 8455 Ou'il ne bée s'a errer non. « Biaus dous cosins, biaus gentils hon, » Fait li quens Guilliaumes, « pour Deu, « Il m'est avis qu'il a si peu « Que nous nous entreconoissons. 8460 « Or gardés bien que nous soions « Mais tout .j. et nous et nos gens. » Li departirs fu biaus et gens (f. 71 c)Des Provenciaus et des Normans. N'en i a nul de[s] retournans 8465 Ki ne pluert por ce qu'il s'en vont. Au departir nous dist qu'il ont Li uns d'aus a la feme a l'autre Mandé salus; ne puet estre autre. Departi sont en tel maniere: 8470 Li quens Guilliaumes vait ariere Et ses gens qui ont convoiét. Maint present ont puis envoiét Li uns a l'autre par amours. Ensi porroit durer tos jours 8475 Cis contes, qui n'i metroit fin; Mais tant dirai, ains que je fin, Que mout fu preus li noviaus quens. Ses avoirs n'estoit pas tous suens, Ançois en prent qui prendre en velt.

8449 por, ms. par. — 8465 Ms. Kil. — 8466 nous dist, corr. vous di? — 8475 n'i, ms. ne.

Est trop biaus et trop preus as armes:

Avoec la largece qu'il eut

Plus bel tenoit par les enarmes L'escu devant lui en cantel Oue dame ne fait son mantel 8485 Qui tient le nés el sebelin. Bien trait a l'esclate et al lin Dont il issi, ci n'a que dire, N'onques n'ot mautalent ne ire Vers home qui fust entour lui. 8490 Ne vous aroie conté hui Sa prouece ne sa bonté. Quant jou raroie tout conté (f. 71d)Ne rest il conte qui le vaille. La bele Aelis, qui que faille 8495 . . . La grant bonté qui est en li La fait prisier par tout le monde, Mais ses grant sens vaint et seuronde Sa biauté avoec la largece 8500 Qui est en li, dist encore es[t] ce La dame de plus sainte vie. De nule cose n'a envie Ne des biens que Diex done as gens. Ses robes, ses ors, ses argens 85o5 As frances dames de la terre Estoit conmuns; el les fait querre, A grans joies, a festes anveus. Eles l'aiment tant com lor eus; N'en fust ja nule, se li non. 8510 Il n'ot dame de tel renon, Je cuit, en la crestienté. Trois ans a bien contesse esté Et se sire quens ensement: Onques ire ne mautalent

<sup>8495</sup> Vers omis. — 8499 Ms. biautés. — 8500 dist, corr. dunt? — 8503 Ms. Ne d. b. quant D. le d. — 8506 el les, ms. ele.

| 250  | L RSCOUFLE                              |     |     |
|------|-----------------------------------------|-----|-----|
| 8515 | N'ot entre eus ne laide parole.         |     |     |
|      | Renomée qui partout vole                |     |     |
|      | En a portée la novele                   |     |     |
|      | As Roumains que lor damoisele           |     |     |
|      | Est de Ruëm contesse et dame,           |     |     |
| 8520 | Et u siecle n'avoit tel feme            |     |     |
|      | Com estoit ma dame Aelis.               |     |     |
|      | Ses peres et l'empereis                 |     |     |
|      | Estoit ja mors, grant piece avoit.      | (f. | 72) |
|      | En tout le roiaume n'avoit              |     |     |
| 8525 | Mie .j. seignour, mais .c. u plus.      |     |     |
|      | Ne sai que vous desisse plus:           |     |     |
|      | Cil s'en font seignor qui plus peurent. |     |     |
|      | Quant li naturel prince seurent,        |     |     |
|      | Que li quens ama et tint ciers,         |     |     |
| 853o | Que cil estoit teus chevaliers          |     |     |
|      | Qui la pucele en ot menée,              |     |     |
|      | N'il n'ert si vaillant dame née         |     |     |
|      | Comme estoit ma dame Aelis, ,           |     |     |
|      | N'onques n'asambla lois ne lis          |     |     |
| 8535 | .II. ausi bele[s] gens ensamle,         |     |     |
|      | La bone novele asanle                   |     |     |
|      | Tous les Roumains au parlement.         |     |     |
|      | Fait li uns : « Ensi faitement          |     |     |
|      | « Est avenu par aventure                |     |     |
| 8540 | « Que la plus bele creature,            |     |     |
|      | « La fille a l'empereour, vit?          |     |     |
|      | — Jou sai par celui qui la vit »,       |     |     |
|      | Fait un des signators de Rome,          |     |     |
|      | « Et c'on ne conte si preudome          |     |     |
| 8545 | « Com li quens Guilliaumes se sire. »   |     |     |
|      | Font li autre : « Oue vielt ce dire?    |     |     |

8520 tel, ms. tele. — 8531 Qui, ms. Que. — 8546 Que, ms. Qui. — 8547 coi, ms. cou (= cou).

« Dites nous por coi la mentoit. »

Fait cius qui volentius estoit Tout a cou que on le voist querre: « Vous savés bien que ceste terre 855o « Doit estre leur et li roiaumes : « Que li fius le conte, Guilliaumes, « En fu revestus par le pere (f. 72 b)« Quant il tenoit encor l'empere. 8555 « Vertés est que nous le jurames. « Si cremons qu'en cors ni en ames « Ne nous griet ce que nous faisomes. « Bien est drois, puis que nous savomes « Oue li damoisiaus vit et raine 856o « Oui doit avoir l'onour du raine « Pour no damoisele qu'il a, « C'on envoit a lui dusque la, « A Ruëm, u la u il maint: « K'il s'en reviegne, et si remaint « No dame, si avra l'onour; 8565 « De lui ferons empereour, « K'il nous samble que c'est raisons. « K'en dites vous? — Nous le volons, « Que c'est biens et raisons a faire « Qui dist qu'il est de tel afaire, 8570 « Com fu li quens Richars ses pere. » Hé! Diex, com ert lie sa mere, Ouant la novele l'en venra A Ruëm, que ses fius sera 8575 Emperere et qu'il est eslis!

8549 que on, ms. c'on (9). On pourrait aussi corriger c'on l'en envoit, cf. v. 8562. — 8554 Ms. encore. — 8560 du raine, ms. dotraine. — 8567 que, ms. car. — 8570 Qui, corr. C'on?

La gentiex contesse Aelis Ne set mot de tout cest afaire. Il font lués droit les letres faire; Par l'asentement des barons

| L'ESCOUFLE |
|------------|
|------------|

258

8610

858o -A celui qui estoit barons La damoisele les tramisent. Après les salus qu'il i misent I ot amisté et servise. (f. 72 c)S'ont lués droit eslit a devise 8585 Les plus haus princes del roiame Pour envoier querre la dame. out sunt atourné et meü. Tel .m. en ont grant duel eü Qui n'en oserent samblant faire, 8590 Que cil qui miex veulent l'afaire Sont plus fort d'avoir et d'amis. Li mès ont tant a aler mis K'il vinrent a Mostierviler. Li biaus quens faisoit vieler 8595 Et canter en grosse viele. Atant es ciaus qui la novele Li aportent et le mesage. Il sunt entré el grant estage U la contesse est et li quens: 8600 « Sire, » font il, « de par les tiens « T'aportons salus et amour : « Li Roumain et toute l'onour « Le[s] vous mande[nt] conmunement. » Il li ont dit si faitement 8605 Conme li haut baron li mandent,

8585 del, ms. de 1a. — 8591 Ms. avoirs. — 8607 le, ms. 1a. — 8609 il, ms. ele.

Et si li prient et comandent K'il s'en voist, s'avra le roialme, Puis qu'il sevent qu'il a la dame

Cui il escal de son pere. De dalés le conte u ele ere

|      | Cai pasmée de pitié;                     |          |
|------|------------------------------------------|----------|
|      | S'en eüst el plus la moitié              | e = 0 d\ |
|      | De leece que de dolour, (                | f. 72 d) |
| 8615 | 2 11100 11 1411141110 1 41110 41         |          |
| 8013 | De sa mere et la noureture;              |          |
|      | Mais la joie de l'aventure               |          |
|      | De l'empire qu'ele ravra                 |          |
|      | L'a mout tost garie; si ra               |          |
| 0.0  | Laissié son duel pour joie faire.        |          |
| 8620 | Or a li frans quens debonaire            |          |
|      | Leece asés, ce n'est nul doute.          |          |
|      | Les messagiers et lor gens toute         |          |
|      | Honore et sert de quanqu'il puet.        | •        |
|      | Raisons li dist qu'i[l] l'en restuet     |          |
| 8625 | Raler sans longe demorance.              |          |
|      | La grans amours, la desevrance           |          |
|      | De ses homes le fait piteus:             |          |
|      | Il en avoit assés de teus                |          |
|      | Qui l'amoient de quanqu'il peurent.      |          |
| 863o | Erraument la u il le seurent             |          |
|      | Sont affublé triste et pensif.           |          |
|      | D'un arc, ne sai d'aubor u d'if,         |          |
|      | Se juoit li quens quant il vindrent,     |          |
|      | Et li Lumbart, qui la le tindrent        |          |
| 8635 | A seignour, sont tout entour lui.        |          |
|      | Font li Normant : « Com nous as hui      | 1        |
|      | « Mors et traīs, biaus gentix quens!     |          |
|      | « Ki nous fera jamès nus biens           |          |
|      | « Quant tu ieres de nous partis?         |          |
| 8640 | « Les robes, les escus partis            |          |
|      | « Nous faisiés vous faire o les vostres. | •        |
|      | « Tous vos avoirs estoit si nostres      |          |
|      | « C'on ne savoit qui en ert sire. »      | (f. 73)  |

8612 el, ms. elc. — 8621 Ms. nule. — 8632 Ms. auborc.

## L'ESCOUFLE

|      | Bien a puis le bliaut de Sire              |
|------|--------------------------------------------|
| 8645 | Rendu li quens a la contesse               |
|      | Dont il li fist la nuit promesse           |
|      | K'il la jeta de chiés son pere.            |
|      | Quant la dame sot bien qu'ele ere          |
|      | Mout aprocie de sa voie,                   |
| 8650 | Par pluissors messages envoie,             |
|      | Pour le conte, querre les dames            |
|      | Et les puceles et les fames                |
|      | As vavasors qui mout l'amerent.            |
|      | Tant en i vint bien qu'eles erent          |
| 8655 | .LX. dames de grant pris.                  |
| 2000 | Ançois que li congiés fu pris              |
|      | I ot mainte lerme plorée.                  |
|      | La gentix contesse honerée                 |
|      | Fist unne trop grant gentilece:            |
| 8660 | Por compaignie et pour hautece             |
|      | Ele eslist dusqu'a .xx. puceles            |
|      | Qu'ele enmena o li, et celes               |
|      | Dient qu'els iront volentiers.             |
|      | Tele i a qui n'ot pas entiers              |
| 8665 | Sollers, quant ele vint a court;           |
|      | Mais en poi de terme et a court            |
|      | Furent eles bien a harnès.                 |
|      | Roubes, sambues, lorains frès              |
|      | Eurent autel conme lour dame.              |
| 8670 | Il ne remest el palais ame                 |
|      | Au jor que la muete dut estre              |
|      | Ki n'i venist. Buer fist Diex nestre       |
|      | Home que tant de gens honeurent. $(f. 73)$ |
|      | Li quens monte, quant ses gens eurent      |
| 8675 | Atorné son oire et sa voie.                |
|      |                                            |

8646 Cf. v. 3991-3.— 8647 la... chies, ms. le... chief.— 8661 Ms Eles sont dusqu'a .xxx. — 8663 els, ms. cle. — 8672 Ki. ms. Kil. – 8673 que, ms. qui.

N'i a nul qui la dame voie Et ses puceles qui ne die: « Com remaint seule Normendie « Hui en cest jor de bele gent! « Bien pert al vis et al cors gent. 868o « Nostre dame estre empereïs. » Bien dura la noise et li cris De gens a pié plus d'une liue. « Jamais », font il, « n'avrons aiue « Del gentil conte en ceste terre. » 8685 Li Lumbart qui le vindrent querre S'esmerveillent de çou qu'il voient. Les meres pleurent qui convoient Lor filles que la dame enmaine. Mais plus ara en son demaine **8**690 Terre[s] et fiex toute la pire, Se Diex rent au conte l'empire, Oue n'ont or[e] tuit si ami. Font tuit li chevalier: « Aimi! « Sire, com nous lais desconfis! 8695 « Or soit Mostierviler tous fis « Que jamais tel seignour n'avra. » Bien fist li quens quis onora Tant com il a esté lor sire, 8700 Qu'or s'en ront cascuns et descire De pitié pour ce qu'il s'en va. Fait li arcevesques : « Di va! « Chaitive gens, que vaut cis diex? (f. 73 c)« Mout nous [a] fait grant honor Diex 8705 « Quant il sera sires de Rome : « Ceste contrée et tuit si home

> « En seront mout plus honoré. » Fait li quens : « Par saint Honoré, « Ce seront mon; ci n'a que dire.

8698 quis, ms. qui l'o.

| 8710 | « Por çou s'en doit cascuns mains d'ire                 |  |
|------|---------------------------------------------------------|--|
|      | « Avoir et estre plus haitiés.                          |  |
|      | <ul> <li>Ce savons nous bien, mais pitiés, »</li> </ul> |  |
|      | Font il, « nos fait cel grant duel faire,               |  |
|      | « Que jamais de si bon afaire                           |  |
| 8715 | « N'arons seignor, mais qu'il s'en voise. »             |  |
| ·    | Au departir ot si grant noise                           |  |
|      | Que nus n'i pooit oir goute,                            |  |
|      | Car enmaint li quens sa gens toute!                     |  |
|      | Viaus s'en ert la contesse lie:                         |  |
| 8720 | En acolant l'ont desliie                                |  |
| •    | Les dames qui prenent congié.                           |  |
|      | « Bien saciés », fait ele, « que gié                    |  |
|      | « Sui vostre a toutes, u que j'aille. »                 |  |
|      | Entre son vis et sa touaille                            |  |
| 8725 | N'estoient pas d'une color:                             |  |
| •    | El vis avoit tant de rogor                              |  |
|      | C'une rose n'i feïst rien;                              |  |
|      | De la guimple vous di jou bien                          |  |
|      | Qu'el' estoit plus blance que lais.                     |  |
| 8730 | Ses biaus ciés sors n'est pas plus lais                 |  |
| •    | Quant la guimple en est abatue.                         |  |

L'ESCOUFLE

262

8740

Mout par fu grans li deus des peres
8735 Pour lor fix que li quens enmaine.
Li quens meïsmes en demaine
Grant duel pour ses homes qui plorent.
L'arcevesques voit bien qu'il n'orent

Diex! tante paume i ot batue Quant les filles partent des meres!

(f. 73 d)

Mais nul mestier d'aler ensamble : A mout grant anui les dessamble Li gentix sire et departist. Saciés qu'il mismes despartist

A doul, qui amoit mout le conte.

<sup>8715</sup> arons, ms. aront. -8724 Entre, ms. Entere. - 8743 A, ms. Al.

|      | Cascuns haus ber devroit cest conte  |                |
|------|--------------------------------------|----------------|
| 8745 | Tous jors avoir en ramembrance.      |                |
| •    | Oiés com douce desevrance            |                |
|      | Ot cis quens, [si] s'est fais amer!  |                |
|      | Onques mais en terre n'en mer        |                |
|      | N'ot si grant duel com iluec ot.     |                |
| 8750 | Li quens n'en desist .j. suel mot,   |                |
| •    | Quant il s'en parti de sa gent,      |                |
|      | Qui li donast .m. mars d'argent.     |                |
|      | Dieus et pitiés l'a fait serer;      |                |
|      | Ains nus ne vit mais assambler       |                |
| 8755 | Chevaliers si bien acesmés:          |                |
| •    | A plus de .cc. ont esmés             |                |
|      | Cels qu'i[l] enmaine de sa terre,    |                |
|      | Estre cels qui le vindrent querre,   |                |
|      | Ki bien erent .lx. u plus.           |                |
| 8760 | Ne sai que vous deïsse plus:         |                |
|      | Asés i ot larmes plorées.            |                |
|      | Les gentils dames honerées           |                |
|      | Et cil qui convoié les orent         | $(f \cdot 74)$ |
|      | Et li quens et les gens s'en tornent |                |
| 8765 | Plorant d'une part et cil d'autre.   |                |
| •    | Or les reconsaut Diex d'un autre     |                |
|      | Seignour, que cis les a laissiés!    |                |
|      | A Roume, u est li maistre siés       |                |
|      | De l'empire, en va la novele         |                |
| 8770 | Que lor sire et lor damoisele        |                |
|      | Seront venu dusqu'a quart jor:       |                |
|      | Cil de la terre et de l'onor         | •              |
|      | S'atornent pour estre al descendre.  |                |
|      | Or saciés, la joie fu mendre         |                |
| 8775 | D'Isout quant Tristans l'enmena.     |                |
|      | La contesse de Genvres n'a           |                |

8747 Ot, ms. Et. — 8753 Grande initiale à ce vers. — 8775 Tristrans.

## L'ESCOUFLE

Laissie en toute la marine Dame ne pucele orphenine, N'une n'autre, qu'ele n'amaint. Chevaliers .j. seus n'i remaint 8780 De Rome dusqu'a Bonevent Qui ne voist a l'avenement De lor dame et de lor seignor. Mout li béent a faire honor Pour l'amour lor dame qu'il a. 8785 Quant la mere al conte vint la, Ains qu'il fuissent en la cité, Tout autre joie ot mendre esté De celi que la mere a fait. Ele prant la dame, si lait 8790 Son fil lués droit que l'ot baisié. Cil maltalent sunt apaié, Qu'il s'entrebaisent tuit et toute[s]. (f. 74 b) Li sorvignant et cil des route[s] S'entraiment ja mout, ce me samble. 8795 La mere acole ans .ij. ensamble La damoisiele et son cier fil. Buer l'enmena par le cortil, Quels mals il en ait puis soffert. Maint biau present li ont offert 8800 Cil qui sont lié de son venir. Povres hom n'i puet avenir Pour les rices qui sont entor. En toute Rome n'avoit tor Dont hom ne li aport les clers. 8805 Mout en est plus liés et plus clers Ses cuers de l'onor c'on li porte. Ançois qu'il entrast en la porte I vinrent il, que duc que conte, Encontre lui, bien .c. par conte. 8810

8789 que, ms. qui.

Tuit li sont venu faire homage. Par bele parole et par sage S'acointe a iaus et par biaus dis. Cel jor fu la bele Aelis 8815 Mout esgardée de maint home. A si grant joie entrent en Rome C'onques puis ausi grant n'i ot. Li rois de Sesile adestrot La gentil dame par cierté. 8820 On tenoit mout a grant fierté Ce qu'ele menoit tant puceles; Pour ce qu'eles erent si bieles Les adestrent et duc et conte. (f. 74c)Por l'onor qu'en lor fait, [de] honte, En devint cascune vermeille; 8825 Mais nule riens ne s'apareille A la biauté dont lor dame ere. Hé! Diex, s'or fust vis l'emperere Or fu[st] ce tous li plus liés huem! 883o L'onnors qu'en lor fist a Ruëm, Ne se pot pas a cesti penre, Que la ricesse i estoit menre, Ne n'i ot pas si grant plenté Des barons. Eu plus biau d'esté 8835 Fu faite cele chevaucie: Toute la vile estoit ioncie De glagous, de jonc et de mente. Mout est cil fols qui se demente U c'est pris que li roi despendent. Les rues bordent et portendent, 8840 Sor lor gens et sor lor chevaus,

8820 tant, ms. tante. — 8826 s', ms. l'. — 8834 biau, ms. biaus. — 8836 la, ms. sa. — 8839 roi, ms. rois. — 8842 de c., ms. des.

De samis blois et de cendaus,

De tires, de dras et de pailes. Par les mostiers sonent a grailes

8845 Li saint por feste de la dame.
Il ne remest es osteus ame,
Ains s'en issent tuit, qui miex miex,
Pour veoir celi cui Ysiels
Ne sambla onques de biauté.

8850 Si chevel contre la clarté
Del solel samblent estre d'or.
Li borjois ont mis lor tresor
Fors as fenestres pour riçoise.
Tant vaissel d'or d'uevre turcoise

(f. 74 d)

8855 I ot le jor al mostrement.

Cil qui sot d'aucun estrument

Ne fu pas wiseus en cel' [eure].

Se Diex venist de la deseure,

S'en fust la joie grant, ce cuit.

8860 Tant i ot ricece et deduit
K'ainc n'oi parler de grignor.
Ensi reçurent lor signor
Li Roumain, le conte Guilliaume,
Et li haut prince del roiaume.

Nout en font grant joie a l'ostel
Por le seignor si bel et tel
Com il convenoit al roiame.
Les damoiseles et lor dame
S'en vont es cambres atillier.
Tel i ot qui mils sot tillier
Qui ele ne sot trescier en bende.
On dist que mal naist qui n'amende:

8843 De t. et de. — 8851 Ms. solels. — 8855 Ms. mostrument. — 8857 Le dernier mot du vers est gratté. — 8862 reçurent, ms. requirent. — 8872 Cf. Le Roux de Lincy, Livre des prov., II, 478: « Mau fu nez qi ne se amende. »

Tel ert fole qui puis fu sage. Li quens remest o son barnage El grant palais de marbre noir. 8875 Il fist lués crier et savoir : Par le conseil de son barnage Fait la gent de son regne sage K'il portera par tans corone. Se Dame Diex grace l'en done, 888o Mout i metra poi de respit. Or doinst Diex que nus nel respit Ki li redehait sa hautece! (f. 75).Fait li uns a l'autre : « Quant ier[t] ce? - A Pentecouste, c'iert par tans: 8885 « Il n'i a mais ne mois ne ans, « Fors unne quinzaine a passer. » Tuit la tornent ja lor penser As robes, as atours divers. Les venoisons, les ours, les vers 8890 Font li bailliu mander et querre. Les messagiers vont par la terre Por noncier le couronement. .XV. jors vont mout erraument 8895 A gent qui ont auques a faire. Li jors vint; om ot quis l'afaire Quanqu'a empereour covint. Nus chevaliers a court ne vint Qui n'amaint sa fille u sa feme Pour honerance de la deme 8900 Qui tant lor a esté amblée. Tant i o ot a cel' assamblée Chevaliers, puceles et dames C'on cuidoit bien qu'en .iij, roiames 8905 N'en eüst pas del tierç itant.

8881 ms. metera. — 8896 Ms. om n'ot. — 8899-8900 Corr. fame dame?

Ne sai que jou voise aristant : La cors fu grans, et li baron Sont el palais tout environ Celui qui ja iert emperere. Ne cuic c'onques nasqui de mere 8910 .I. rois qui plus fust honerés, Quant il fu au mostier menés. Ausi fu me dame Aelis. Ele ot d'un biface treslis Cote et mantel qui li traine. 8915 La pen'ert a pourfil d'ermine, D'un sebelin noir losengie. Ele vainci la noif negie De blancor, tant par estoit fine. Une grant liste d'or, qui fine 8920 La ou dras faut, bordoit entour Le mantel, et sor l'or del tour Ot tante piere et tante geme C'onques, ce cuit, n'afubla deme Ausi envoisié ne si riche. 8925 Ele ot a son col unne afiche Qui li clot .j. poi le cevesce De son vestement noir : or es[t] ce La plus bele riens qui puis[t] estre. Mout fu sages et cortois mestre 8930 Cil qui ovra cele cevesce, Que por biauté et por richesce, I mist pieres a grant plenté. N'ert colors de flors en esté De cui n'en i eüst aucune, 8935 Si que la clarté de cascune Luist sor le blanc de sa poitrine.

8923-4 Corr. jame-dame? — 8924 n'afubla, ms. ne fubla.

Cel jor li ot a bone estrine Nature doné quanqu'ele ot

| 8940 | De biauté : qui le jour ne l'ot<br>Veue ains puis ne vit si bele. |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | Mainte diversité novele                                           |
|      | De richoise i ot fait le jor. $(f. 75 c)$                         |
|      | Li clerc l'ont a mout grant honor                                 |
| 8945 | A pourcession receü.                                              |
|      | Diex! tant evesque i a eü,                                        |
|      | Tant arcevesque et tant abé!                                      |
|      | Mais jou ne sai pour coi jou be                                   |
|      | A conter çou qui ne vaut rien;                                    |
| 895o | Mais deu ceptre vous di jou bien                                  |
| •    | Et deu cor et de la corone                                        |
|      | Dont l'apostoiles le corone                                       |
|      | K'il n'[en] estoit nule si riche.                                 |
|      | A .ij. botons d'or li afiche                                      |
| 8955 | Desor[e] l'espaule en travers.                                    |
| ,    | Mout estoit de color divers                                       |
|      | Et d'une si trés rice ovraigne                                    |
|      | Qu'il n[en] est ors nus qui s'i praigne                           |
|      | A ceste de nule bonté.                                            |
| 896o | Ses atours passoit sa biauté,                                     |
|      | Et li ors qui ert el biface                                       |
|      | Respont al vermel de la face                                      |
|      | De celi qui la ert enointe.                                       |
|      | Ne se font pas andui plus cointe                                  |
| 8965 | De l'honor que Diex lor dona.                                     |
| - 3  | Tous li siecles les esgarda                                       |
|      | Del cuer, des voutes, dou celé.                                   |
|      | Li baron sont atropelé                                            |
|      | Encoste de lonc et de lés.                                        |
| 8970 | Mout en i ot de deffublés                                         |
| 09/0 | Qui les corones lor sostindrent                                   |
|      | Sor lor biaus cies; mout lor avindrent,                           |
|      | Qu'il par erent mout bel andui. $(f. 75 d)$                       |
|      | Zu ii pui ciciii iiiout bei uiiuui. \\J. /5 u                     |

8954 botons, ms. lotons.

|      | Ne vous aroie tout dit hui              |       |
|------|-----------------------------------------|-------|
| 8975 | Com hom lor fist seignoriument          |       |
|      | Quanqu'estuet a coronement.             |       |
|      | Mout li ont li sien [fait] d'onor.      |       |
|      | Il fu ains près none de jor             |       |
|      | Que departissent del servise.           |       |
| 8980 | Jou ne vous voel faire devise           |       |
|      | S'il ot a la court que mangier,         |       |
|      | Que cascuns i ot sans dangier           |       |
|      | Quanqu'est bon au cuer et a bouce,      |       |
|      | Dont ne doivent avoir reproce           |       |
| 8985 | Cil qui ensi le deviserent.             |       |
|      | Des dons que la baron donerent,         |       |
|      | Après mangier, vous di jou bien,        |       |
|      | C'onques nus n'i servi de rien          |       |
|      | Ki n'eüst robe u garniment.             | ,     |
| 8990 | Grant noise i font li estrument         | •     |
|      | Par le palais et li deduit.             |       |
|      | En plus .vij. lius, voir en plus d'uit, |       |
|      | I ot jus d'esk[i]és ef de tables.       |       |
|      | Cil cantent son[s], cil content fables; |       |
| 8995 | Li autre juent a la mine.               |       |
|      | Ces dras de soie plains d'ermine        |       |
|      | Vont trainant cil jougl[e]our.          |       |
|      | Mout ot le jour li sire onor            |       |
|      | Pour cui ce fu tout despendu.           |       |
| 9000 | Les puceles ont entendu                 |       |
|      | A danser et a caroler.                  |       |
|      | On ne set en cel liu aler               |       |
|      | C'on n'i truist deduit de .c. pars.     | (f76) |
|      | Les senglers, les ours, les lupars      |       |
| 9005 | Cacent li levrier par les cors.         |       |
|      | Cele grant feste, cele cors             |       |
|      | •                                       |       |

L'ESCOUFLE

270

<sup>8984</sup> Ms. a. le r. - 8992 Corr. En p. [de] .vij. l. voir[e] d'uit? - 8998 Ms. s. d'o.

Dura .xv. jours tous entiers. Li donois et li acointiers Des chevaliers et des puceles I fist maintes amors noveles, 0100 Et li sejours qui a esté Fist maint pruedome en cel esté Et prisons faire et lance[s] fraindre. Nule joie ne puet ataindre 9015 A celi qui est en la court. Li .xv. jor furent mout court A ciaus qui laiens se deduisent; Mais li felon jalous i nuisent As amies et as amans. Mais amors est si porv[e]ans, 9020 Qu'ele fait cascun a cascune Asambler, qu'i[l] n'est riens nesune Tant sage pour gent decevoir Com amours, qui s'i set avoir. Mout i ot solas et deduit : 9025 Mout [i] sunt bien servi trestuit. Mais poi lor dona, ce lor samble. Et quant la cors se desasamble, Içou vous di jou bien pour voir, C'onques li rois ne pot savoir 9030 Chevaliers cui il ne donast Del sien, ançois qu'il s'en alast. Mout se fait a tous lor amis. (f. 76 b)La dame ra a bandon mis 9035 Ses joiaus pour los acuellir. Ainc nus n'i vit dame faillir Ne puceles qui n'en eüst. Je cuit, se li avoirs pleüst,

9013 Ms. E pignons f. et l. taindre. — 9017 i nuisent, ms. inisent ou iuisent. — 9020 si, ms. li. — 9023 decevoir, ms. de cavoir. — 9028 se, ms. ses. — 9031 donast, ms. danast.

N'en i eüst il plus doné. Fait cascuns : « Com buer fumes né 9040 « De tel dame, de tel seignour « Oui si bien sevent faire honour « En tous les lius c'on le doit faire! » Seignour, n'i a plus de l'afaire: La cours departi et remaint. 9045 Cil dui, u toute bontés maint. Tinrent l'onor a lor vivant. Ne vous voel or[e] dire avant Conment il esploitierent puis, Que jou ne sai u jou ne puis; 9050 Pour ce, si l'estuet remanoir. Mais nus hom ne porroit manoir En vilenie longement, Pour qu'il prestast entierement A escouter cuer et oreilles 9055 Cest roumant et les grans merveilles Que cil dui fisent en enfance. Ançois c'on le sace par France, Vousdrai je que mes roumans aut Jusqu'al gentil conte en Hainaut: 9060 Sel metra en autorité. Hom m'a tant bien de li conté Que jou ne voel que l'ait, s'il non. (f. 76 c)Pour çou qu'il est de tel renon 9065 Veul jou qu'il [l'] ait tous premerains : N'est hom de Tornai jusqu'a Rains Qui si bien entende .j. boin mot Com fait li bons quens, quant il l'ot. Pour çou s'i ert bien emploiés, Et j'en ere a lui acointiés 9070 S'il i ot cose qui li plaise.

9059 Ms. Vous dirai. — 9063 que, ms. qui. — 9066 Le ms. répète est. — 9071 qui, ms. quil.

Mais je ne cuit que li desplaise, Fors li nons, c'on en tient a lait, Mais c'est drois que li roumans ait Autretel non conme li contes. 9075 Par devant rois, par devant contes Le puet on bien dire et retraire Sans nul mesdit et sans meffaire. Et pour l'amour au conte ausi De Hainau l'a il fait ensi. 9080 Ausi conme rose ist d'espine, Atrait raison et vraie et fine Pour qu'il l'a ensi apelé, Que mainte gent en ont parlé, 9085 Qui ne sevent pour qu'il l'a dit; Mais cil qui ont le livre lit I ont mainte bele aventure Trovée et la mesaventure Qui avint la bele Aelis Par l'aumosniere de samis 9090 Ke li escoufles emporta. Pour ce si dist que grant tort a Cius qui le non blasme et desprise. Se li escoufles n'eüst prise L'aumosniere, on n'en parlast ja, 9095 Et par celui dont il manja Le cuer retrova il s'amie: Pour çou si di c'on ne doit mie Blasmer le rouman pour le non, 9100 C'on fait par bien povre seurnon A cort connoistre maint preudome, Çou'n est et la fins et la some.

## Explicit li roumans de l'Escouffle.

9072 que, ms. qui. — 9085 Qui, ms. Quil. — 9092 si, ms. se; cf. v. 9098.





## VOCABULAIRE

A, prép.; combiné avec l'art. sing. masc. au, avec l'art. pl. masc. et fémin. as. Indique la direction ou l'attribution: por traire as gens 7, plaire a 9, tendent a 11, faire venir a 15; avec un infinitif: commande a faire 709, encore eüst il a conquerre 1346 (il y aurait encore à conquérir); — la direction contre, pouvant se rendre en fr. par « contre » ou « avec »: jouer a son oste 763; — la localité, faisant parfois double emploi avec en: A cort a roi, 21, as pavillons 949, a .ij. archies 930; -l'état, suivi d'un subst.: a aise 417, a malaise 452, a tel joie 554, a grant meschief 941, mis a nient

1619, tenoit a grant damage 1174; - suivi d'un adj. ou d'un part. : me tieng a entrepris 34, tenoit a preu 756; - la manière, la disposition: bras a bras 3060. a nul fuer 2732, les ont mises a tire 681, a mon pooir 753; — l'association: entailliés a esmaus 589, qu'il s'en retort a (avec) ses amis 1324, li baron l'atendent as crois et as processions 559, a mout grans cris 1351; — l'instrument: fermé a claus 1051, corner a .ij. buisines 686, les reçoivent as fers des lances 1227, a fait le tref a mil serjans eschargaitier 895; — l'appartenance, la dépendance : la fille au roi 1155, les bras a l'autre 1349; — construit avec por et un infinitif: por v° mars a despendre 1378, por a pendre 2950.

aaisier, act. 675, mettre à l'aise; — d'une chose 4257, pourvoir de; neutre, 6126, 7023, se mettre à l'aise; aaisie, part. p., 57, pourvue.

abaater 3625, épier.

abelir 1972, plaire.

abiller, réfl. 1722, s'habiller, au sens actuel. Le plus anc. ex. dans Littré est de Monstrelet.

abuissier, réfl. 8212, s'abattre, en butant contre un obstacle.

açainte 4418, enceinte, rond formé par une cotte.

acesmer 3309, 4163, parer; part. pr. acesmans 3745, agréable.

acointance 7082, compagnie, société.

acointe 5565, 5641, 6991, qui est familier avec quelqu'un. acointement 5670, l'action de faire connaissance, d'entrer en relations.

acointier, act. 695, 5635, 6037, 7782 (?); réfl. et construit avec a 7412, 7794, 9070, faire connaissance avec quelqu'un; faire acointant 5553; pris subst. 8444, 9008.

acointise 5548, connaissance, relations de société.

acoisier 3106, 3855, 4104, faire tenir coi.

aconsiurre 5184, 5187, atteindre.

aconte 2701, 5922, raison, motif; faire — rendre compte, expliquer.

aconter de sa despense 4288, — de son loier 6309, faire le compte de sa dépense, de ses gages.

acorer 2455, tuer, percer le cœur.

acoster 7605, 8004, se mettre à côté de quelqu'un; — le soleil 4540, se mettre du côté du soleil.

acourcier 4006, accourcir
[la courroie d'un étrier].
acroire, acreu 6053, prendre
à crédit.

acuitier 5973, acquitter, libérer par un paiement.

ademetre, réfl. 116, s'appliquer à quelque chose; part. p. ademis 1120, 4127.

adens 3193, 3265, couché sur la bouche, opposé à envers. adès 55, 530, 646, 4822, toujours, constamment.

adeser, adoise 1114, 5042, toucher.

adestrer 647, 4012, conduire par la main droite.

adoise, ind. pr. d' adeser. ados 7922, adoubs, vêtements que prend celui qu'on arme chevalier.

adrecier 223, diriger, conduire.

aerdre, réfl. 2778. s'attacher; part. p. aers 4788, 7405. a faire, bon - 8714, grant -4265, haut — 7910.

afaitier, mal afaitie 5636, mal élevée, impolie.

afeutreüre 5968, housse épaisse placée sur le dos et le col du cheval.

affeutrer 971, appuyer [un épieu] sur le feutre du cheval.

afiche 7917, bijou fixé par une broche, soit à la manche, 1144, soit au col, 3835, 3837, 8926; on y pendait l'aumonière 3835, 4492.

afichier 3837, 8954, attacher à l'aide d'une afiche.

afichier 323 (où on pourrait suppléer [se]avant fuissent); réfl. 1112, se fixer, s'affermir [sur les étriers]; — son cuer 3838, fixer son cœur, sa pensée sur une chose, prendre une résolution.

agesir, prét. ajut 1765, accoucher.

agiés (ms. aciers) proposé comme correction au v. 979, sorte dejavelot; algier dans Rolant; cf. Godefroy,

ahan, sing. rég., 6578, ahans, plur. rég., 5406, 6354, peines, tourments.

aharnesquier, part. p. aharnesquiés 7935, équipés, ayant revêtu le harnois, en parlant de chevaliers. aherter, réfl. 2200, 4171, se fixer, au propre ou au fig. Manque à God.; est relevé dans Sainte-Palaye. N'est pas à confondre avec aheurter, ahurter, également réfl., dont on a beaucoup d'exemples.

ahi, exclamation, 298, 2880, 6286, 6388.

aïe 196, 1477, 7108, aide. aige 729, 3583, 7998; aigue 4391-3, 4737 4819, 5814, eau. Voy. chape et iave.

aimi, exclamation, 2706, 3142, 3950, 4082, 5430.

ainc 324, 536, 550, 1022, 1426, 2227, 2446, 2481, 2762, ainques 2635, onques.

aine, 6748, 7121, ane 6790, canard.

ains qui mieus mieus 956, à qui mieux mieux. aire, de mal' - 6936, de

mauvaise nature. aissil 74, ais, planchettes servant à former une toi-

aiue 1315, 6707, 7472, 8684, aide.

ajeter, ageter, réfl. 4554 (lire s'ageta), 7631, se précipiter; se dit d'un oiseau qui fond sur sa proie.

ajornée 360, lever du jour. alainne 2021, 6844, haleine. alascier 5393, adoucir, soulager [une douleur].

ale 3970, voyage.

alebastres (en rime avec autres) 1728, albâtre. alée 4099, départ.

aleques 2238, là.

aler, ind. p. vois 1460, 5199, 6131; vait 5139, 5191, 5209; subj. pr. aille 1,742, 1617, 5293, 6318, aut 430, 635; vois 4961; voist 1675, 2734, 3069; voise 3083, 3862, 6074; condit. iriemes 7537; aller. Loc.: aler a l'estrier 374, pour aider quelqu'un à descendre de cheval; coment k'il aille 1, 5293, de toute façon, quoiqu'il arrive; alons leur 924, allons à eux.

aleuer 390, charger, remplir [un navire].

alise, adj. fém., 2015, fine, de taille élégante.

aloiere, proposé à la note duv. 7722, bourse ou gibecière. Le sens original serait « sac à alouettes », selon Scheler, dans le Jahrbuch f. roman. Literatur, XIV, 439.

aloigne 1312, 2216, action de tirer en longueur, retard. aloignier, ind. pr. aloing, 6890, 7384, allonger la matière, tirer en longueur. alonge, sans - 6794, sans retard.

aloser 4, louer, honorer. ambedui, cas suj., 1481, 3644, 4379; ambedeus, cas rég. 4253,4409,4999, 5109, tous deux. Voy. andui.

amblée, voy. embler.

ambleeur 6679, cheval qui va l'amble.

ambleure 4038, 6213, le pas d'amble.

amentoivre 6342, part. p. amenteüe 5652, conter, faire connaître.

amonter 8410, élever.

amordre 4342, attacher, lier, amorés, fer — 1167, aiguisé, pourvu d'une pointe. La more est la pointe de l'épée; voir Godefroy amore, où il faut lire, dans tous les exemples, la more, le more, et non l'amore, l'emore.

amour, amours, en - 5975, 6003, par bienveillance. andui, cas suj. 1192, 3543, 4227, 6156; andeus, fém. suj. 7310; ansdeus, plur.

rég. 7505. ane, voy. aine.

angarde 1121, poste d'obser-

vation. angelot 1815, petit ange.

angoissier, réfl. 7658, se donner du mal.

anquenuit 3568, cette nuit. ansdeus, voy. andui.

anuier ind. pr. anoie 3735; subj. pr. anuit 170, 731; impers. 8366; ennuyer; part. p. fém. anuïe.

anuit 4109, la nuit dernière. anveus, festes - 1879, 8507, fêtes annuelles.

aoul (en rime avec Toul) 5956,

6554, oui. M. Godefroy a relevé, sous oil, un ex. d'aol, en rime. apaier 6742, calmer. apareiller, 1055, 2106, mettre ensemble, apparier; réfl. aparaut, subj. pr. en rime avec viaut (veut) 1697. aparfongier 1210, pousser à fond. aparler 6512, ind. pr. aparole 53'2, interpeller. aparoir, ind. pr. apert 1000; subj. pr. apaire 958, 4202, apparaître, se montrer. apentis 4963, appentis, masure adossée à un édifice plus grand. apercevance 2000, le fait d'être aperçu, la vue. aperçoivre 2250, 6341, apercevoir, remarquer. apert, ind. pr. d'aparoir. apeser, ind. pr. apoise 4519, appesantir. apetisier 1999, devenir petit, diminuer. apoise, voy. apeser. aprismier, aprime, en rime, 4314, approcher. arasteler, 5235, assembler à l'aide d'un râteau. archie 930, 1124, portée de la flèche lancée par un arc. arçon 3600, 4594, arçon, partie saillante de la selle. ardre, prét. arst 7195, 7204, brûler; 8302, fondre [des deniers]. arengier, part. p. arengié

1277, est dit de champs couverts de cadavres ranareonder 3164, arrondir. aresnier 532, 6218, interpeller, adresser la parole à quelqu'un. ariere, bouter - 6606, mettre de côté, en réserve. arister, gérondif aristant, 8906, s'arrêter. armes 8448, armoiries. aronde 581, hirondelle. arouter, arrouter, réfl. 1253, 8044, se former en colonne; part. p. arrouté 1298. arreer 5741, arranger, parer [un logis]. arriereban 7941. arsin 6906, incendie, feu. asemillier 2105, germer, se développer. asentement 8579, assentiment, approbation. aseoir, subj. pr. asieche 683, s'asseoir; asis 7009, 7171, poser des oiseaux sur le poing, sur un perchoir. Orfrois asis d'or 5697, orfrois dans la texture duquel il entre de l'or. assamble 1709, ensemble. assens 5994, renseignement, indication. asseurer 7510, garantir. assins 5230, mesure de capacité pour les grains. Du Cange, Assinus. atache, ataches 2065 2976, 5460, attaches, lacs [d'une

aumônière], ordinairement en soie. ataindre 5146-7, saisir, prenatapir, part. p. atapis 5001, cacher dissimuler. ataster, 2913, tâter. atenrier 1515, attendrir. atillier, réfl. 8869, s'aprêter, se parer; 5582, confectionner un ouvrage. Cf. Færster, Chev. as deus espécs note sur le v. 6161. atirier 3561, 4430 préparer [un voyage], disposer. atorner 769, 2070, préparer, disposer; réfl. 129, 136, 1365. atours, sing. suj. 3591, préparatifs de voyage. atrait 1651, 6886, amas [de matières combustibles]. atropeler, part. p. atropelé 8968, grouper, masser. aubor 8632, cytise aubour, bois dont on faisait des arcs. aucube 885, sorte de tente. auner 7202, réunir, ramasser. auques 754, 3776, 3779, 3801, un peu, quelque peu. aus 1608, 1611, 8467, eux. auser 2, user, employer. ausi, tot — com 792, ainsi que. ausne 5221, aune, mesure. ausne 5222, aune, arbre. aut, subj. pr. d'aler.

autel, pron. neutre 624, 5914,

5930, 5935, tel, pareil.

avenement 8782, venue, arrivée. aventure, contes d'- 2059. avers 5741, 7047, envers, par comparaison à. aviaus, avoir ses — 5606, avoir ce qu'on désire, être au comble de ses vœux. avilier 6305, avilir. avis (ou a vis), estre - 2654, 6116, 6928, 6993, 7013, paraître, sembler. aviver 2982, 7688, vivifier, augmenter la vitalité; réfl. 1078, s'exciter, s'animer. avoi 6064, 6782, exclamation ayant un sens déprécatif. avoier, 3458, 6088, 6498, 7296, mettre en voie, et particulièrement en bonne voie. avoir, ind. prét. euc 5679, eu 6266, oi 6257, ot 50, eut 718, 1716 (en rime avec Yseut); fut. pl. 20 p. avrois 3992. avolés, sing. suj. 2792, parvenu, homme venu on ne

Bades, aler en — 5144, se perdre, n'aboutir à rien, expression venue du provençal.
baillius, sing. suj. 2625, bailliu, pl. suj. 8891, bailli, gouverneur.
baist 4326, 4524, subj. de

baissier, baisser.

sait d'où.

baist 4325, subj. de baisier, baiser.

bareter 2001, dissimuler, tromper.

barnesse 1688, dame, femme de haut rang.

barons, suj. sing. 2774, 8580, époux.

batre ses poins 4119, en signe de douleur. Cf. paumes.

baucent, subst. 6286, bauchans, adj. 487, [cheval ou âne] tacheté de balzanes, voy. Bæhmer, Romanische Studien, I, 260.

baus 1811, vif, animé, qui a de l'ardeur, de l'entrain.
bautestire 1767, baptême.
beer 506, 1602, 7900, 8455, 8784, tendre, viser à.

belement 3559, à voix basse. bende 4422, 8871, tresse de

cheveux; voy. trescier. bendés, sing. suj. 1137, bandé, en parlant d'un écu.

benois, sing. suj. 6018, béni.

berç 1793, berceau. besans, pl. rég. 235, 3793, 4855, besants.

bescuis, pl. rég. 391, biscuits. beter ors 1710, exciter des ours (en lançant contre eux des chiens).

bienfait, recevoir el — 257, faire participer aux bénéfices des prières d'un établissement religieux. Voy. Du Cange, BENEFACTUM. biface 8914, 8961, étoffe à double face et brochée d'or. bliaut, 661, 2353, vêtement de dessous.

bloi 7169, bloie 3304, blois 8842; de couleur claire, blonde, en parlant des cheveux, 3304, 6132, 7169; mais le même mot désigne aussi une couleur bleuâtre (voy. Godefroy), et c'est peut-être en ce sens qu'il est employé en parlant d'une étoffe, 8842.

boise, poi (pel?) de — 3357, morceau de bois.

bon, n'avoir gaires de son—4871, n'avoir guères de ce qu'on aime.

bordes, servirde — 736, 4996, payer en vaines paroles.

bordon 376, 6220, bâton de pèlerin.

bors, plur. rég., 8199, sorte d'ornement placé en bordure.

bos 4110 (en rime avec cos, coqs), 4317 (en rime avec los), 4347, 6186, bois, forêt. bouciaus, plur. rég., 3601, 4298, 4428, 4464, outres.

bouge, pl. suj., 8016, petites pièces, cabinets.

bouter ariere 6606, mettre de côté, économiser.

braie, avoir le cuer en le — 1128, avoir le cœur très bas, être peu courageux. Cf. dans le sens contraire, avoir le cuer lonc de la hance, 1162-3. braiel 7723, ceinture.
brasser mal 2697, former des
projets pernicieux.
bresil 2005, teinture rouge
faite avec le bois appelé
bresil.
briche, querre la — 5415,
faire erreur, suivre une
mauyaise voie : voir les

vocabulaires d' Aimeri de Narbonne, et de Guillaume le Maréchal. briés, pl. rég., 831, lettres.

brisier la teste, 5645, aufiguré. buer 1555, 2194, 5394, 5795, 5986,7736, 8798, heureusement.

buies 1302, chaînes. buisines 686, trompettes. burel 4729, étoffe de bure. bures, fém. pl. 3583, couleur de bure. Godefroy, buire.

Caille 6368?

çainturiere 5919, ouvrière
en ceintures.

calengier 841, 8106, part. p.
fém. calengie (en rime avec

fém. calengie (en rime avec chevalerie) 998, réclamer, revendiquer.

camberlain, pl. suj., 2868, chambellans.

camberlenc 768, 2862, 4729, cambrelenc 4031, camberlens, sing. suj., 575, 6070, chambellan.

camois 1031, meurtrissure produite par l'usage du heaume.

candeille, en rime avec merveille, 5644, chandelle. cange 6194, bureau de change. cantel, en - 8483, de côté. capingnier, réfl. 7225, se déchirer, se meurtrir. Godefroy, charpignier. carole 6240, 8221, karole 3103, 3653, 3798, 3851, 7767, ronde, sorte de danse. casuble 209, chasuble. caupe, forme du nord pour coupe, 1234, ind. pr. sing. de couper. cavel, pl. suj., 2978, cheveux. ce que 667, 1514, 1680, 1975, 5026, 5188, 5601, 5631, 5692, etc., le fait que; 3314 pendant que. ce, pour cest, 7799. celé 8967, plafond.

celée, cambre — 3691, 7728, chambre pourvue d'un ciel ou plafond orné. Ce mot n'est pas relevé dans le dictionnaire de M. Godefroy où toutefois est enregistré cieler avec cet exemple du roman de Horn: Cielée ert la chambre par art d'entaillselür. Dans le Chevalier au lion de Chrétien de Troies il est question d'une salle Qui tote estoit cielée a clos dorez (éd. Holland, 962-963; éd. Færster, 964-965). Ce mot est dérivé de ciel (cælum); voy. Murray A new English Dictionary, sous CEIL.

celée 6805, le ciel, région élevée dans les airs. C'est à tort que ce mot a été traduit par « petite chambre », dans un vers du Moniage Renoart cité par M. Godefroy.

celi, sing. rég., 5740, celle. cendal, sing. rég. 3012, cendaus, pl. rég. 8346, étoffe de soie, sorte de taffetas. cerceler 3304, friser, boucler, en parlant des cheveux. cercelet d'orfrois, 3300, voir

le suivant.
cercle d'or servant à retenir
les cheveux, 2983.

cerkier 6173, parcourir, visiter (un pays).

cevauceures, voy. chevaucheure.

cevès 3885, chevet.

cevesce 8927, 8931, collet du vêtement.

chacjer, ind.pr. sing. 1° pers. chas 7796, employé au fig. pour exprimer l'idée qu'on est dans la joie.

chaie, subj. pr. de cheoir. chaieles 3272, exclamation, à laquelle on a assigné pour étymologie quid velles (Romania, II, 328; VI, 629), ce qui est très douteux.

chainse 5650, 6047, tunique de toile fine, qui se portait sur la chemise. Diez, Wort. sous camicia.

chainsil, toile fine employée pour faire des robes 2006,

pour faire des draps de lit, 1772. Du Cange, camisilis, camsilis, camsilus, sous CAMISA.

chambre 2995, courbé, cambré.

chapelet de flors 4333.

chapes a aige 3583, manteaux de pluie.

chas, voy. chacier.

chasés, pl. rég., 1487, 2219, pourvu d'une concession viagère; en un sens plus étendu, feudataire, vassal. cheoir, subj. pr. sing. 1<sup>re</sup> p. chiée 1307, 3<sup>e</sup> p. chaie 2431, tomber.

chevaucheure 6254, 6631, cevauceures 5967, monture, cheval de selle. Même sens que le prov. cavalgadura (Raynouard, Lexique roman, II, 367).

chief, cief, s. rég.; ciés, s. suj., 8730; laver — 5511, laver les chiés 5509, se rendre agréable à quelqu'un, sens tout autre que celui que l'on donne (déjà dans Cotgrave) à l'expression « laver la tête». A — de pose 6848, après une pause.

chiere, par — 3808, par amitié, en preuve d'affection. chiere 3393, figure, mine. chiers, plur. rég. de chief, à cause de la rime (chiers,

lat. caros), 1640. Cf. clers. chierté, cierté, par — 1951, 7057, 7491, 8373, 8449,

cointe

même sens que par chiere. Opposé à amor 1991. choisir 4765, voir, apercevoir. ci, de la en - 2674, de là jusqu'ici. cief, ciés, voy. chief. cille, sing. suj. 6264, 6412 (en rime avec fille), celle. Deux ex. de cette forme sont cités par M. Godefroy, II, 134 a. cimitere 6225, cimetière. cix, sing. suj. 4125, ciel. clavains, pl. rég., 943, ce mot, inexactement interprété par M. Godefroy, désigne une sorte de pèlerine de mailles ou de lames de fer qui couvrait le col et les épaules, et pouvait se porter avec le haubert. Voir Viollet-le-Duc, Dict. du mobilier, V, à ce mot, et cf. Otinel v. 1123-4. clers, pl. rég. (en rime avec clers du lat. claros), 8805, clefs. Cf. chiers, pl. rég. de chief. cliner 463, s'incliner. clore, ind. imp. clooit 3355. cochons, pl. rég., 436. courtiers, maquignons. La seule forme enregistrée par M. Godefroy est cosson. Mais cochon se rencontre dans Eustache le moine, éd. Michel v. 1176, dans le Roman de Carité, CLVI, 4, etc. Diez, Etym. Wort., I, COZZONE.

3260, bien élevée; 5566, 6992, dédaigneux, difficile; appliqué à un objet, 656, élégant, distingué. cointise 3751, disposition à faire le renchéri, le dédaigneux. coloier 6771, remuer le cou, en parlant d'un oiseau. communes 1565, 1645. comporter 1807, porter dans ses bras [un enfant]. concire 2181, 2749, conseil, assemblée. conduit 2665, escorte. conmande, avoir en sa -5201, tenir en son pouvoir. conment 6760, exclamation. connestable 1559, 7477, connétable, chef militaire du rang le plus élevé; 793, gouverneur d'un château. Pour ce dernier sens voir Du Cange-Henschel, CON-STABULARIUS CASTRI, II, 461. conoistre, ind. pr. conoist 7410; prét. connuc 6232; part. p. fém. conue 8172, [terre] reconnue, terme de droit féodal. conrois, conroi, 4257 fourniture; 8426, bon traitement, hospitalité; prendre 2380, 5971, 7518, prendre soin; 1075 troupe formée en bataille. conseus, pl. rég., dire a -6581, dire en secret. consirer, ind. pr. consire réfl. 5706, consiurre 5188,

se priver, sentir la privation [d'une personne aimée]. consurre 1603, consiut 1233-4, atteindre.

conte, doner a — 5492, porter en compte, ne pas payer comptant; sans — 5045, sans compter.

contecier, conteke 441, contece 6536; toucher, palper, 441; plaire 6536.

conteres, sing. suj., 22, conteur, narrateur.

contor, pl. suj., 1706, 2161, contor, personne noble qui dans l'ordre hiérarchique prend rang après le vicomte. Du Cange, comitores. Traduit à tort par « comte » dans le dict. de M. Godefroy.

contraire 3077, 3213, 6182, 6651, contrariété, ennui.

contrais, sing. suj. 240, perclus, contrefait.

convenance 6575, convention, contrat.

convoi 6063, action d'accompagner, d'escorter.

convoier 652, 2641, 8389, accompagner, escorter.

cor 8951, corne, sorte de coiffure. Du Cange, cornua 1. Manque à Godefroy.

coron 2228, bout, extrémité.

corous, 2258, courous 7211, mauvaise humeur.

cortix 5474, courtil, jardin attenant à une maison.

cos, des premiers — 4109, dès les premiers chants du coq.

coterel, coteriax 3584, 3997, 5343, 6705, sorte de cotte. couche 422, 7290, couce (ms. coute) 7026, couche, lit improvisé.

courliu, sing. rég. 6349, coureur, messager.

courous, voy. corous.

cousinages, sing. suj. 8393. coussins, rég. pl. 6044.

coute 6044, couverture de lit.

couvenance, par — 5309, par nécessité.

couvenir 4984, prendre un arrangement, et spécialement s'engager en vue d'un paiement.

couvent, covent 7843, 7872, arrangement, convention, faire — 5938, prendre un engagement.

couverture, par — 2183, par feinte, de façon à cacher son but.

couveter 2525, couvrir [de terre], enterrer.

couvine, covine 3725, 4861, 5274, 7861, état, manière d'être.

covenant 7849, convention.

covent, covine, voy. couvent, couvine.

creant, a — 3522, 6545, de confiance.

creindre, ind. pr. s. 1 e p. criem 1306, 2431, 5888; crienc

6524; 3e p. crient 4248, 6218; pl. cremons 8556; subj. pr. crieme 2837, craindre. creïst, yoy. croire. cremor 1720, 2224, crainte. crespe 2978, 7169, 7374, qui frise naturellement en parlant des cheveux. crever, subj. pr. criet 1658. criem, crime, crient, voy. creindre. crieme 2838, crainte. criet, voy. crever. croire, fut. querrai 3160, subj. pl.-q.-parf. creïst 6345. croistre 1964, 7688, grandir, fig., en parlant du cœur. cuer 229, 566, 627, 2607, 8967, chœur. cuers de lyon, sing. suj., 298. cuidier, ind. pr. s. 150 p. cuic 8910, quit 842, 1782, 7160, cuit 3429, penser, croire.

Daarrain, sing. rég. 1214, dernier; as dearrains 1585, entre les derniers.
daintiés, pl. rég. 713, 1712, mets délicats.
dalés 1423, 2532, 2597, 8610, auprès. Voy. delés.
dangier, faire — 4320, 7574, défendre, interdire; sans—776, 1970, sans obstacle.
dearrains, voy. daarrain.
deduire, actif, 5524, amuser; neutre 5661, 5945, s'amuser.

deduis, sing. suj., 870, amusement. deffublés, sing. suj., 6548, qui a ses vêtements dégrafés, ouverts. defouler, part. p. defoulés 440, foulé, battu, en parlant d'un terrain sur lequel beaucoup de personnes ont marché. defroissier, neutre, 1215, se briser, se fausser. defuïr, réfl., 3613, s'enfuir. degeter, réfl., 5115, se jeter [à terre]. dehait 2494, malheur ait! exclamation; voir Romania, XVIII, 469, cf. deshait. delés 2972-9, 5261, 5288, le même que dalés. delivre 394, quitte envers quelqu'un. dels, voy. deus. delt voy. doloir. demaine 51, 3766, 6160,8690, domaine, propriété. demanois 4205 (en rime avec espanois), demanès (en rime avec harnès) 7782, sur le champ, immédiatement. demarchier, part. p. demarchiés 440, fouler aux pieds. deme, en rime avec geme 8924, dame. demener duel 7988, manifes-

ter de la douleur, — rikece 4276, dépenser largement.

dementiers, tant — 3758,

tandis que.

demi, tant ne — 4452, autant ou la moitié.

demonte 318, chagrin, afflic-

departies, plur. 2486, largesses, distributions de présents.

departir 8741, séparer; 8979, se séparer de, partir; 79, 447, distribuer.

deport, mettre en bel - 2343, tourner en plaisanterie, ne pas prendre au sérieux.

deporter 2641, amuser, distraire; 6698, ménager quelqu'un, se montrer patient avec lui.

desaaisier 2129, mettre mal à l'aise.

desachier, réfl. 2489, se frapper, se tirer les cheveux en signe de désespoir.

descanter (corr. descater), réfl. 7719, se défaire d'une chose, la vendre.

dès que 6351, jusqu'à ce que. desci jusque 4426, jusque. descombrer 6578, débarrasser, délivrer.

desconeue, part. fém. pris substantivement, 8416, inconvenances, indignité.

desconfis, part. p. sing. suj., 3095, abattu, affligé. descoucier, réfl., 4080, sortir

du lit, se lever. desdormir 7875, s'éveiller.

deserte 2199, 7395, gain, profit.

deservir 1876, mériter.

desevrement 8385, sépara-

desfestuer, desfestué 3505, désappointer, decevoir, le contraire de festuer, qui signifie investir, mettre en possession.

desfouchier 1239, disperser, mettre en déroute.

deshait 7587, dehait 7714, découragement, tristesse; confonduàtort avec dehait, exclamation, parM. Godefroy. Voir Romania, XVIII, 469. deshaitier 2548, affliger, réfl. 7316, se désoler

desliier 8720, délier, dégrafer [une dame].

desmentir, réfl. 5412, s'affaisser, défaillir par suite d'une grande douleur.

desore (dès ore) 189, désor-

despareillier 3603, séparer deux personnes formant une paire.

despartir 8742, se séparer, s'éloigner.

desperer, réfl., despoire 5412, se désespérer.

despersoner 6305, dégrader. desraisnier 77, obtenir, acquérir.

desroi 1057, désordre.

desrouter 1219, 4210, se disperser, se mettre en déroute.

dessambler 1968, 6838, 6845, 8061, 8740, séparer.

dessavoir, part. p. desseue

5633, ignorante, mal apprise. Cf. Tobler, Dit dou vrai aniel, note du v. 6. desseoir, ind. pr. dessiet 3027, déplaire. desseue, vor. dessavoir. dessevrer, ind. pr. dessoivre, réfl. 1804, se séparer. dessoler 6642, enlever la sole, la partie inférieure du sabot d'un cheval. Voy. Littré, DESSOLER I. C'est ce que n'a pas compris M. Godefroy qui traduit dessoulé par « lié » dans un exemple de Philippe Mousket où un homme réduit à l'impuissance est comparé à un cheval dessoulé. destor 3263, lieu détourné, écarté. destordre, baniere destorse 2144, bannière déployée. destraier, part. p. pl. suj. destraié 6749, briser [de

fatigue].
destrecier, 4422, se détresser,
se défaire, en parlant d'une
natte de cheveux.
desvoloir, ind. pr. desveut

2342, subj. pr. desvuelle

5419, refuser.

deus, sing. suj. 324, 2384 (en rime avec deus, lat. duos) 2569, 4179; dels, id., 2394, 4714; dex, id., 2569, 4229; diex (id., en rime avec Diex) 8703; dieus, sing. suj., 8753, douleur; duel, sing. rég. 2551, 8737.

devis, a — 369, à son gré; a vo — 641.

devise 6566, décision, délibération, a — 90, 867, 1483, 3733, 8584, selon décision; a ma — 4852, à mon gré. deviser 868, décider, ordonner.

devoir, ce que doit, interrogatif, 3940, de même, que dut ce 7121, qu'est-ce à dire? comment cela se fait-il? dire, impér. dis (en rime avec dis, lat. dictos) 5195; subj. pl. que parf. desisse 3728, deïsse 8760; ci n'a que -5463, il n'y a rien à dire contre, c'est chose certaine. dis (en rime avec dis, lat. dictos) 5527, dés à jouer. di va 5193, 7694, 8020, 8702, exclamation dont le sens est : « dis l écoute ! » doloir, ind. pr. delt 4383, 4783, dieut 7305; subj. pr.

duelle 3191, souffrir. doner, ind. pr. 1 pp. doins 4489; subj. pr. doinst 570, dont 2200, doigniés 2137

dont 2209, doigniés 2137. donkes, que — 734, interrogatif, sans verbe, équivaut à « que dire? »

donne (ms. de ne) 2710, pour dont ne; interrogation négative, correspondant pour le sens au latin nonne. Godefroy DUNE.

donois 9008, le fait de courtiser les dames, de faire le galant. donte 6716, apprivoisé, en parlant d'un oiseau de chasse. Cet adj. est aussi appliqué à des oiseaux de ce genre dans l'ex. unique cité par M. Godefroy.

drap d'or orné de dessins représentant des oiseaux, des fleurs et de petites lunes 2315-6. Cf. roé.

drecier ses crins 3865, se coiffer; sans régime 6564, dresser la table.

druement 5339, largement, à l'aise.

duel 286, affliction, douleur morale.

duit de 768, exercé à.

dunjons 113, donjon. dusque, dusc' 76, 141, 363, 534, 617, 819, 5897, 6121, desque 40, jusque.

dut, voy. devoir.

Effacier, ind. pr. sing. Ite p. effas 3932, effacer. effrois 474, 490, agitation,

fracas.

el 1789, 2101, 4674, 5664, 5756, 5929, ne pour .j. ne pour - 6007, ni pour une chose ni pour une autre; ne .j. ne el, 6978, ni une chose ni une autre, rien du tout; et .j. et el 6604, qq. chose; n'i ot el 2608, 6904, il n'y eut point autre chose [à faire].

el, fém. sing., 4855, 5323, | encolorir 1941, se colorer.

plur. 5327, 5328; els (ms. eles) 5979, 6011, 6048, 6060, elle, elles.

emblaer, emblaé, pl. suj. 856, couverts, chargés, comme un champ semé en blé.

embler, réfl. 790, 3881, s'enfuir; amblée 8901, ravie. embroncié 8032, baissé, in-

cliné vers terre, en parlant du visage.

empaindre, ind. pr. empaint 1211, pousser violemment. empasturer 4433, 4748, entraver [un quadrupède].

empenés, sing. suj. 6832, [carreau] garni de plumes.

empere, en rime avec emperere 2077, avec pere 8403; 8554, empire. Même forme dans Eracle, v. 5086.

empereris 2341, 3803, empereïs 7503, 7739, 8681, impératrice.

emperiaus, pl. rég. 2007, sorte d'étoffe riche. Du Cange, IMPERIALE; Fr. Michel, Rech. sur la soie, I, 354.

emplir, emple 556, s'emplir. en', voy. enne.

enarme 1185, enarmes 8482, poignée à l'intérieur de l'écu.

encargier 3322, charger [quelqu'un d'une mission].

enchaucier 941, poursuivre. enchaus 59, 4382, poursuite.

rougir, en parlant du visage.

encombrer 166, embarrasser, gêner.

encoudre 7723, coudre dans [un vêtement].

endementiers 5416, du moment que, puisque. Cf. dementiers.

enduire 2690, 6744, avaler, se nourrir, en parlant d'un faucon.

endurer, mout endura la proiere 7448, paraît signifier, si le passage n'est pas corrompu, « accueillit avec empressement ».

enfant, subj. pr. d'enfanter, 1732.

engien 3136, ruse, stratagème; engien et art 615. engrangier 2477, engraigne neutre 5493, act. 8292, grandir, augmenter.

enhaitier 522, 5690, plaire à, réjouir, réfl. 6252, 7450, se réjouir.

enharder 954, attacher avec la hart.

enne 2716, en' 1616, 2054, 2170, 3714, et ne, interrogation; cf. et ne 3464.

enoiseler 4513, nourrir (comme on nourrit un oiseau).

enorter 6570, 6769, 8423, exhorter, conseiller.

enraisniés, masc. sing. suj. 1811, enraisnie, fém. sing., 5620, qui a la parole facile. enresdie 3159, folie. ens 3006, dedans. ensement 2939, 6000, également.

ensi 709, ainsi.

ensis (en rime avec assis, païs), 4272, 4640, 5388, 7010, ainsi.

ensuïr 919, *suivre*.

entailliés, sing. suj., 589, gravé.

entechiés, masc. sing. suj., 6634, atteint [d'une maladie, d'une blessure].

entendre construit ayec a 1788, sans préposition 501, s'appliquer à une chose. ententin sui nl 500 atten-

ententiu, suj. pl., 500, attentifs. enterine, fém. 1936, 3997,

excellente, parfaite. entorteiller 3888, entortiller. entrait 1232, emplåtre.

entre, reliant deux subst. et servant à exprimer la concomitance, 8724.

entrecontrer, refl. 6119, se rencontrer.

entredechacier, réfl. 2097, se poursuivre mutuellement.

entrelarder 2984 (ms. entor lardés), 6687, 7820, entremêler.

entrementier 7974, entretant, pendant ce temps.

entremetre, réfl., 680, 726, 6563, s'occuper, se méler [de faire une chose].

entrepaistre 6982, repaître.

entresait 242, tout de suite, aussitôt. entroduire 1895, instruire. entrues 804, tandis que. envermeillir 8293, rendre vermeil, rouge. envers, voy. saie. envie, subst. formé sur envier, 3928, surenchère, compétition. envis, a — 7580, malgré[moi]. envoisiement, 5833, avecjoie. envoisier 1848, 5817, 7044, charmer, amuser; réfl. 2050; envoisié, part. p. masc. sing. rég. 8925, fém. envoisie 5939, élégant, agréable à voir, en parlant d'un manteau, d'une aumônière. er, voy. ersoir. erbu, subst. pl. 1276, champ couvert d'herbes, herbage. ere, ind. imp. d'estre. erranment 65, esraument 7387, aussitôt. errer 8336, 8455, ind. pr. oirre 370, oire 8088, *part*. p. erré 502, 4018, cheminer, voyager; tot errant 698, aussitôt. ersoir 3252, 6343, hier soir. es, en - l'eure 3320, sur le champ. ès, pl. 4092, ais, planches. esbahis 6600, ébabi, ahuri. escaloigne 4179, échalotte, mot employé pour désigner un objet sans valeur. escame 2583, banc.

escange 4936, échange. escanteler, neutre 1215, se briser. escaoir, prét. escaï 8609, échoir. escarlate, subst. fém., 7997, 8014, drap de couleur écarlate. eschar 3612, 5062, tromperie, dérision. eschargaitier 895, garder, faire le guet. escil, chacier a - 73, exiler par force, chasser du pays. esclate 8486, race, origine. escoler 3634, 3946, instruire, enseigner. escondire, réfl. 4942, se défendre [d'une accusation] par serment. escors 4327, giron. escos, pl. rég. 6048, écots. escourcier 4005, relever [les pans d'une robe]. escousse, avoir l'alainne ---6844, étre hors d'haleine. escout, prendre — 2230, écouter, se mettre aux écoutes. escremie 2019, 2025, science de l'escrime. escuchiaus 3013, écussons brodés. esgener, ind. pr. esgien, réfl., 3904, et p.-ê. 3388, se blesser. esgratiner, réfl. 2480, se déchirer la peau avec les ongles en signe de douleur.

esjoīr, réfl., ind. imp. esjoīssoit 2204, subj. pr. esjoie, 3410, 3566, 7776, seréjouir. eskerpe 249, 677, 5226, sacoche.

eskiper 400, mettre en mer [un navire].

eslais 1406, bond d'un cheval au galop.

eslaissier 2035, faire faire un bond à un cheval; réfl. 4736, s'élancer.

eslongier un lieu, une personne, 4667, 6614, s'en éloigner.

esmanveillier, esmanveillent 4067, part. p. fém. sing. esmanveillie, 4646, faire lever matin, ou se lever matin.

esmaus, pl. rég. 589, émaux. esmer 1068, 8756, estimer, évaluer.

esmervillier, act. 6911, admirer, considérer comme une merveille.

espanois 4206, [mulets] d'Espagne.

espardre, réfl., part. p. fém. esparsse 3422, se répandre. esparpellier 6912, éparpiller.

esparsse, voy. espardre. espiel 971, 977, espieu 984,

pl. rég. espiex 984, épieu. espïer, subj. pr. s. 3° p. espit 3373, 3981.

espoir 1535, 2263, 5428, 5440, peut-être.

esprendre, part. p. fém. esprise 6072, enflammer. esrachier 939, arracher. esraument, voy. erraument. esroer 2613, enrouer. Dans cet exemple M. Godefroy traduit esroer par « torturer ».

essamplaire 7, exemple, modèle.

esseiller, part. p. sing. suj. esseilliés 6381, exiler.

esseu 717, étuvée, bouillie. Godefroy Essiau 2. Voy. Erec et Enide, éd. Færster, v. 492, el la note.

estable 16, stable, solidement établi.

estace, en rime avec lasce 5016, pieu.

estage 8598, habitation, demeure; 378, 5602, 6100, étage, palier, pièce ou appartement sis au-dessus du rez-de-chaussée; a — 1828, 3675, 6619, à demeure.

estandart 1059, 1247, étendard servant de point de ralliement à toute l'armée. estavoir, voy. estovoir.

ester, prét. esta, 4758, se tenir debout.

esteule 6887, chaume, paille sèche.

estordre 1600, échapper.

estormir 908, 1583, assaillir. estorsse, part. p. fém. d'estordre pris substantivement, 2143, attaque, action de porter un coup.

estovoir, ind. pr. estuet 2469; imparf. estovoit 7150; fut. estovra 3553; subj. prés. estuist 1672; pl. que parf. esteust; falloir, être nécessaire.

estovoir, estouvoir, estavoir, inf. pris substantivement, 6188, la nécessité, par — 3514, par nécessité, par force; 142,3587,3598,5033, le nécessaire, comprenant les vétements, les provisions de bouche, etc.

estraelis 1446, adj, désignant une certaine façon de la soie. M. Godefroy, qui cite un exemple tiré du roman d'Alexandre, propose dubitativement « treillis », interprétation de tout point inadmissible.

estraier, pl. suj. 1293, qui va à l'aventure, en parlant d'un cheval sans cavalier.

estraim 6887, paille.

estre, imp. sing. Ire p. ere 5118, 5132 (*rime*), 5363, iere 5136; 3e p. ere 1814 (en rime avec mere), 2957, 4034, 4086, 6226, 7336, 7378; ert 154, 7379, 8011-2; iert 760; pl. 3e p. erent 156, 187, 291; fut. sing. 1re p. iere 1490; ere 9070; 2e p. ieres 8639; 3e p. ert 638, 8247; iert 641; sera 642; subj pl.-q.-p. fuissiez 1347; fuissent 322, 3210 (en rime avec seussent), 8787; estre a harnès, etc. 8667, être pourvu de harnois; estre a bon mestre 6591,—a home 7254, appartenir à un bon maître, etc. estre, estres, inf. pris substantivement, 4286, 4825, 4846, 4849, 7382, manière d'être, contenance; 4849, 4923, 5867, 6582, état, situation sociale.

estre, estres 2623, demeure, habitation.

estre, estres, 700, 1912, 3089, 4660, 5522, 6234, 6294, 6462, 7777, place, cour, autour d'une maison ou d'une église.

estre 1893, 3795, 7119, 8758, outre, en dehors de.

estrée 351, 844, route, chemin.

estres, pl. rég., 547, balcon, galerie d'un étage supérieur.

estrier, aler a l' — 374, aider [quelqu'un] à descendre de cheval.

estrif 2772, débat, lutte; sans estrif — 2179, sans débat, paisiblement.

estrine, a bone — 8938, comme don favorable, d'heureuse augure.

estrous, a — 1202, 3556, sur le champ, sans tarder.

estruire, ind. pr. estruit 8406, part. p. estruit 2970, 7944, préparer, pourvoir.

estuist, voy. estovoir.

esveut, esvelt 3872, 4625, subj. pr. s. 3° p. d'esveillier. eu, euc, prét. d'avoir.

eur, estre sur l' — de 6680, être sur le bord de, tout près de, fig.

eure, voy. ore.

eurs, eur, 3512, 3874, 4022, chance, ordinairement heureuse; 4512, aventure malheureuse.

eus, ex 7818 (en rime avec eus, lat. illos), 8508 (en rime avec anveus), voy. oel. eve 714, iave 392, 1903, eau; cf. aigue.

ex, voy. oel.

Faces 2457, 4426, joues. Littré, à l'historique de FACE, cite un exemple de face en ce sens dans Garnier de Pont-Saint-Maxence.

faillir, fail 1518, falent 7149, fausist 8063, manquer, faire défaut, 7149; cesser, 863. fain 3594, fainc 6669, foin. faire, ind. pr. sing. 1° p. fais 3035, 3772; faiç 6311; faç 2579, 4144; fas 3931 (en rime avec effas); prét. fi[s] 5150; fisent 624; impér. fai 3767; subj. pl.-q.-p. fesist 552, feïst 6240.

fais, a.j. — 1495, en masse, tout à la fois.

faissiel 6883, fais, faisceau, charge.

fait, a tout — 3821, entièrement, absolument.

faitement, si — com 7566, alors que, tandis que.

faiture 4711, traits, figure; d'une — 4720, ayant les mêmes traits.

fambaus, pl. rég. 1041, coffres, porte-manteaux, servant ici à renfermer des hauberts. La forme ordinaire est frambaus; voy. Godefroy, frambaut.

fausser, neutre 1245, se fausser, en parlant d'un haubert.

fautre 1138, garniture de feutre placée sur l'arçon de devant et qui servait à appuyer la lance lorsqu'on chargeait. Voir sur cette expression, mal comprise par M. Godefroy, le glossaire du Chevalier au cygne de Gachet.

feeille, sing. fém., en rime avec conseille, 5396, fidèle. femé, part. p. rég. 6911, fumé.

femeïs 6822, fumier; cet ex. est le seul cité par M. Godefroy.

ferrans, sing. suj. 7163, cheval gris de fer.

fi, de — 5812, de certain, avec certitude.

fi 4598, interj.

fiance, perdre sa — 2938, manquer à sa parole; estre par — 8168, 8222, être engagé avec quelqu'un, lui avoir donné la parole. Cf. Guillaume le Maréchal, v. 3297. fié, sing. rég. 8239, fief. fier, réfl. 2267, avoir confiance, s'en rapporter à quelqu'un. fis, sing. suj., 3096, assuré, certain.

fi[s], prét. de faire.

flamenc, drap — 3996, drap de Flandres.

fleuhutes, pl. rég. 1733, flûte. flociax, pl. rég. 4427, flocons [de cheveux].

flui, leçon douteuse, 2993, voy. ploi.

foïes (= foiées), pl. 3284, fois. fois mentie 3606, celle qui a menti sa foi.

force 6358, force, nécessité. forcele 1107, le sternum; Du Cange, FURCULA.

fors 5901, dehors; 7035 excepté.

fort, de — ore 3470, 6348, à une heure défavorable, en un mauvais moment.

fouace 4302, fouace, sorte de galette.

fouleïs 985, action de se fouler, mélée.

frais, part. p. sing. masc. suj. de fraindre, 1025, brisé.

fraisnin, 350, de frêne.

fresel 2970, sorte de tissu étroit pouvant servir à faire des attaches. Probablement dérivé de phrygium; voir Du Cange à ce mot, et cf. phrygium, frigium, frisium, frizium, frisum, fresella, fresellus. frois 3299, 3661, 3829, frais, neuf, en parlant d'une étoffe. Cf. Vie de S. Gilles, glossaire.

froissier 1200, 1245, se briser. froit, vin — 4299, opposé à raspé; c'est le vin de mere goutte.

froncier 3853, ronfler.

froter les pieds 7846. Sur cet usage voy. Contes de Bozon, p. 39.

fu (en rime avec fu, prét. d'estre) 113,982,5261, feu. fueille, or de — 8010, or en feuille.

fuerre 3011,5004; fuere 6893, fourrage, paille.

fuison 720, abondance. fumiere 878, fumée.

fust, voir palis; fig. vallès de —7148, valets de bois, inactifs, paresseux.

Gages, acuitier ses menus — 5993, payer ses petites dettes (pour lesquelles on avait donné gages).

garçon 6349, valet, serviteur, domestique.

garde, n'avoir — 4019, être sans inquiétude.

garder, ne — l'ore 7670, ne pas faire attention à l'heure, au moment où un événement se produira, ne pas s'y attendre. Sur cette locution en un sens un peu différent voy. G. Paris, Vie de saint Alexis, p. 188 (note sur 61 c).

garison 6189, vie, moyens de vivre. garnemens, pl. rég., 2242, vêtements, équipements. gaster 3791, employer [le temps à une chose], comme en espagnol guastar. ge, *voy*. jo. gehir 6949, avouer, déclarer. gemir, gient 3387, gemir. gemmes (en rime avec gemmes, lat. gemmas) 2986, jambes; cf. jambe 2995. genillons, a - 2573, à genoux. gentelise 68, 2202, 2269, 7495, gentelisce 749, gentelisse 1509, 4130, noblesse de cœur.

gentillesce, en rime, 4264, même sens que le précédent.

gès, pl. rég. 6755, corr. giès(?), l'action de lancer un faucon (?).

gesir 3111, 3845, prét. jut 1225, gut 6179, fut. girra 3112, être étendu, coucher, au sens neutre. gié (corr. gié[s] et herbergié[s]

à la rime correspondante)
1302, liens. Du Cange,
JACTUS 2; Godefroy, GIET.
gié, en rime, 1460, 3086,
5186, 5252, 6864, 7190,
8722, je.

gien, en rime, 3903, particule servant à renforcer la négation, lat. genus. gient, gieu, gieus, 2253, 2426, jeu; gius partis, pl. rég. 2028, jeux-partis, sorte de jeu de société. gile 3123, astuce, ruse.

gimple, voy. guimple. giron 5344. jupe. van

giron 5344, jupe, pan d'un vêtement.

giste 1368, séjour de nuit. Littré n'a pas d'ex. de ce mot avant le milieu du xive siècle.

gius, voy. gieu. glacier, réfl. 5273, 7883, se glisser [auprès de quelqu'un, dans son lit].

glagous, pl. rég. 8837, glaieuls.

glai, 1147, glaieul ou sorte de jonc.

glise 2497, église.

glise 2498, terre glaise. Manque au dict. de M. Godefroy; glisse dans Du Cange, sous GLISERIA.

grailes, 1009, sorte de cornet à son aigu. Viollet-le-Duc, Dict. du mobilier, II, 274. a—8844, désigne une sorte de sonnerie des cloches.

graindres, sing. suj. 3250, grignor, rég., 2345, 3401, 8161, plus grand.

graine 2005, teinture écarlate fournie par la cochenille. granche, en rime avec franche, 5014, grange.

grande, fém. de grant, 2466. grant, estre en — 4606, étre désireux. Sur cette locution

voir Tobler, Li dis dou vrai aniel, note sur le v. 2. grater hors 3932, gratter de façon à faire disparaître, fig.; 7033 se gratter. grenu (la forme ordinaire est crenu) 7976, pourvu de crins, épith. de cheval. grever, ind. pr. grieve 6037, subj. pr. griet 5961, 8557, causer de la peine, du tourment. grignor, voy. graindres. gris, grise 4101, [pelisse] faite de gris. guencir, act., 2035, 6142, tourner de côté. guige 932, 1104, courroie servant à porter l'écu au col. guimple 8728, 8731, gimple, 3301, 4904, 4965, guimpe, sorte de coiffure qui couvrait la face. Du Cange GUIMPA. gut, prét. de gesir.

Hace, hache, subj. pr. de haïr.
haim 3248, hameçon.
haïr, ind. pr. s. 1e p. haç 7655, has 2563, ha 8450; 3e p. het 2361; pl. héent 2891; subj. pr. hace 608, 3079, hache 2327; condit. harroit 6052; haïr.
haitiés, masc. sing. suj., 8711;

naitiés, masc. sing. suj., 8711; haitie, fém. sing., 7793; content. hanas, pl. rég., 739, hanaps, vases à boire. hanepel 5222, diminutif du précédent. harnas 396, 1458,4463, 4591, 4972, 5019, 5473, 6043, 8454, harnois 4683, harnès (en rime avec frès) 1587, 8667, ustensiles divers (voir notamment 6043 et suiv.), bagage. harnois, voir le précédent. haute, voy. ore. havene 407, havre, port de mer. herbegage 6259, demeure, habitation. hermine 4101, [pelisse] faite d'hermine. honerance 2165, honorance 542, honneur. hontage 4946, déshonneur, outrage [infligé à une femme]. hua 4635, nom appliqué à l'escoufle ou milan. huchier 5057, 5058, 5124, appeler à haute voix. huem (en rime avec Rueem) 3538, 5334, 8228, homme. hui, sing. suj. (en rime avec lui) 1288, cri, clameur. huimais 6998, aujourd'hui. humain 174, humain, bon.

Iaus, voy. oel. iave, voy. eve. ice, employé au masc., 7610. ierre 3812, lierre.
iex, voy. oel.
ille (en rime avec fille) 2704,
4108, 4124, elle.
iluec 3372, illuec 6469, ilueques 1310, 3895, là.
iol, voy. oel.
irer 4814, fâcher, contrarier.
iriemes, cond. d'aler.
isnelement 285, 1033, rapidement.
issir, prét. issi 3173, fut. istra
8186, condit. istroie 3516.

itant 3282, 5259, tant, autant.

Jenvres masc. sing. suj. 7490, jenvre fém. sing. rég. 1695, dans ces deux cas en rime

jenvre fém. sing. rég. 1695, dans ces deux cas en rime avec Genvre, Genvres (la ville de Génes), jeune. jeter 4573, jeters (inf. pris substantivement), 4576, employé sans régime, jeter [des pierres]. jo 1430, jou 2757, ge, atone, (en rime) 2953, je. joenes fém. pl. 5389, jeunes. joies 8507, fêtes. joindre 4553, se serrer les

ailes au corps, en parlant d'un oiseau qui se lance sur sa proie; part. p. joins 4555.

joins, pl. rég., 657, joncs. joir, réfl., subj. pr. joie 1392, se réjouir.

jolis, masc. sing. suj. 3745. gai.

jonchois 4387, lieu planté en joncs.
jou, woy. jo.
jou, 6521, 6544, 8542, je le.
jovene 1786, jeune; cf. jenvre et joenes.
jovenesce (prononcé jov'nesce), 2404, jeunesse au sens de légèreté d'asprit.
jus, pl. rég. 8993, jeux.
jut, prét. de gesir.

Kameus, pl. rég. 955, chameaux.
karoi, 1013, bagage.
karole, voy. carole.
katel 5693, semble ici employé au sens de matière.
kavelet, pl. suj. 4423, petits cheveux.
ke, voy. que.
kenus, sing. suj. 5785, blanc.
keute, kieutes 5473, couëttes.
kieutes pointes 655, keute pointe 3011, 5648, keutes

pointes 5516, couverture

piquée pour couvrir un lit,

courte pointe. kis 1303, qui les.

Lagans, sing. suj. 1268, sens dérivé, destruction, massacre. Du Cange LAGANUM. laians 4115, laiens 4190, léans. laigne 7195, bois à brûler. laire (verbe usité seulement au pr. de l'ind. et au fut.), lais 2485, lait 1466, 1792, 2308, 1496; laist 1986, fut. laira 1677, lairés 191; cond. lairoit 4580, laisser.

lais 2486, legs.

laissier, ind. pr. lais 277, laisse 13; subj. pr. laist 1823, laisser, permettre, sans rég.; 1823, laisser de [faire une chose].

lait 5923, parole injurieuse. lait, voy. laire.

lambre, pavement a — 3362, paint a — 5628, boiserie, revêtement en bois. Voir Romania, XVII, 145.

lanier 2418, mettre en pièces.

Manque aux dictionnaires.
lardés, pl. rég. 713, 714 (fautif en l'un des deux cas),
viande piquée de lard.

larris, invar. 1276, 1292, opposé à erbu, 1276, terrain inculte; estre au — 8396, être en mauvaise situation. las a hiaumes 2074, 2971, lacs servant à fixer la ventaille au heaume.

laste 4517, 7596, fatigue.

Manque au dict. de M. Godefroy.

laver, ind. pr. leve 6556, levent 5737, se laver les mains; laver le chief 5509, fig., flatter.

lé, lée, 1107, 4100, 5236, large.

leçons, s. suj. 102, le texte d'après lequel le poème est supposé rédigé. leece 2397, liesse, joie. lere, sing. suj. 4544, larron. lermes, en rime avec termes. 3479, larmes.

les, 438, au sens de leur, cf. Romania, XV, 130.

leu, esgarder com .j. blanc —
en rime avec leu (lat. locum) 7609, regarder comme
un loup blanc, comme une
bête curieuse.

leve, levent, voy. laver. lever, ind. pr. lief 6793, lievent 7751, lever; 6793, lever de terre un oiseau abattu. li, art, fém. sing. suj. 5696. li, pron. fém. rég. 601, elle.

lief, voy. lever.
liés, sing. suj. 746, joyeux.
liier 7197, ind. pr. lie 6835,
loie (en rime avec aloie)
7002, loient 954, lier, attacher ensemble; réfl. 6835,
s'attacher [à sa proie] en
parlant d'un faucon.

lin 8486, lignée, famille. linceus, pl. rég. 5247, draps de lit.

lis, fém. 1724, lys. lis, part. p. masc. sing. suj. de lire, 247, rég. lit 9086, fém. lite (en rime avec dite) 231.

liste 8920, bordure.

lite, voy. lis.

liue (live?) 8045, 8683, en rime avec amie 8087, lieue.

lius, sing. suj. 4393, liu, rég., 4863, 5025, leu, rég., en

rime avec leu de lupum, 7610, lieu.

loer, ind. pr. lo 1689, loe 2341, conseiller.

loie, voy. liier.

loinge 6800, longe, en rime avec alonge 6794, longe.

loisir, ind. pr. loist 3344, 3434, subj. pr. loise 3024, 3856, être permis.

lonc 1162, le long, auprès.

longe, voy. loinge.

lorain, sing. rég. 8341, pl. suj. 8046, lorains, pl. rég. 7946, 8668, bride. lores 218, 2814, 6286, alors.

los, par mon — 4318, selon mon conseil.

losenges 736, 2877, flatteries, paroles insinuantes.

losengier 4406, 5302, 5928, flatter, s'insinuer dans les bonnes grâces de quelqu'un. losengie, part. p. sing. féminin de losengier, 8917, [étoffe] ornée de losanges. lousches. sing. sui... 6702.

lousches, sing. suj., 6702, borgne.

lués 420, 1758, 2391, 4551, 4732, 4772, aussitôt; lués droit 852, 1927, 2268, 2813, 3879, 5482, 5486, même sens. Lués droit n'a été rencontré jusqu'ici que dans l'Escoufie.

lunetes 2319, figures ayant la forme de petites lunes, dans une étoffe. Mahaignier, réfl. 2644, devenir malade; mahaigniés, part. p. sing. suj. 241, estropié.

main, de longe — 576, de longue main, depuis long-temps.

mains, ce est del —3182, c'est du — 2076, 4442, 5435, en rime avec mains (lat. manus), loc. affirmative qui paraît signifier: c'est le moins que je puisse dire.

mais, sing. suj. 3274, le mois de mai.

maistre, fém. 1931 (ses doit être corrigé en sa), 1987, 5683, maîtresse, institutrice.

majestire, par — 3307, par art, en perfection, d'une façon supérieure.

malage 2645, 6178, maladie. malaise, a — 452, 3269, 3384, 3475, 4785, 7743.

males, pl., 6046, malles.

maleurtés 5189, maleurté 5200, malheur, mauvaise chance.

manaide 2305, paraît signifier ici concession, aumône.

manaie 5778, 6622, protection.

manandie 48, richesse territoriale.

mangier, subj. prés. mangucent 5327.

manoir 2596, 5422, 5451, ind. pr. maing 7000, maint

465, mainent 334, 437; subj. pr. maigne 5725, demeurer, séjourner.

manoir, subst. 5452, demeure, maison.

mansois 6009, sols de — 5972, deniers du Mans. Voy. Du Cange, cenomanenses denarii, sous moneta.

mar 640, 951, 3467, 4602, 7514, pour, mon (son, ton, etc.) malheur.

marchès 6765, markais 7124, marais.

mareschaus, mareschal 430, 441, celui qui a le soin des chevaux; est ici préposé à la remonte.

marine 8777, rivage de mer. markais, voy. marchès.

marlart 6857, malard, canard mâle.

marrement 2546, malheur. massis, fém. massice 1145, massif.

mater 1486, 1494, abattre, réduire à l'impuissance.

matinet, au — 1364, bien — 2464, de bon matin.

me, pour mes, suj. sing., suivi de sire, 1838, 1856, 2354. mehaing 6535, fig., tare, dé-

meille, ind. pr. s. 3° p. de moillier.

meïsmes 1965, meesme (en rime avec bautesme, acesme) 1764, 4000, 6941, mismes 8742, même.
menc, ind. pr. de mentir.

mendre 7184 (en rime avec cendre), 8788, menre (en rime avec penre) 8832, moindre.

menestrel, fém. 4673, prostituée.

menre, voy. mendre.

mentir, ind. pr. s. 1<sup>re</sup>p. menc 7461; 3e p. ment 7343; mentir 7461; défaillir 7343. mentoivre, mentoit 8547,

mentionner.
merir, subj. pr. mire 6324,

part. p. meri 6433, récompenser.

mès 7085, messager.

mesaesmer, réfl. 6942, se rabaisser; fig.

mesaise 5240, défaut d'aise, de confort.

mesestance 6921, mesestanche 813, état malheureux. mesiaus, sing, sui, 3133, lé-

mesiaus, sing. suj. 3133, lépreux.

mestiers, pl. rég. 1382, 5754, offices.

mestre, masc. 1893, gouverneur, précepteur; 2160 sens général de chef, principal; 7067, 7073, titre du fauconnier en chef; fém. 5987, maitresse, terme d'affection.

meü, voy. mouvoir.

mils 8870, miaus (en rime avec consaus) 1634, mieux. mine 2973, 2991, 4050, 8995, sorte de jeu; voy. Erec, éd. Færster, v. 356, et la note. mingaut 7055, mot qui man-

que aux dictionnaires et qui paraît désigner l'ouverture d'un vêtement. mire, voy. merir. mirer 3456, se mirer. mires, sing. suj. 2390, 2453, médecin. misericorde 1081, sorte de poignard. mismes, voy. meïsmes. mix 228, 803, 1039, mieux. moie 1669, poss. abs. fém. moillier, ind. pr. meille (en rime avec vermeille) 7998, part. passé moillié 4750, mouiller. mon adv. affirmatif, ce ne fait — 7501, ce ne fist — 7220, ce ferai — 3154, ce n'iert - 7869, ce seront -8709, ch'a — 4154; c'arés **—** 7098. monjoie 458, 4354, montjoie 7568, monticule servant d'observatoire, près d'une ville. mont, tous en un - 294, comme une masse. monter quelqu'un sur un cheval, 7983; neutre, 528-9, 8118, 8204, 8245, 8369, monter à cheval; 806, 834, 5484, 5881, 8387, importer. montjoie, voy. monjoie. mordant 5578, ardillon d'une boucle. mot, ne savoir — 4472, 4557,

5077, 5113, 5159, 6612, ne

rien savoir, ne pas se dou-

ter d'une chose.

mui 6397, 7648; part. p. meü 3543; réfl. 6397, se diriger vers un endroit; 7648, partir d'un endroit. muchier, réfl. 3037, 5328, se cacher. muete 152, 8671, départ d'une troupe. mui, prét. de mouvoir. muier, faucon — 6684, 6693, qui a passé la mue. mul, muls 3732, 3985, 6347; mur, murs, 3595, 3761, 3938, 6176, 6214, 6237, mulet. mulet 6208, mulet. mur, voy. mul. Nage 970, fesse. nage, par — 7674, en navigant. naier, réfl. subj. pr. naie (en rime avec aie) 4739, se noyer. naïs 7585, qui a sa couleur naturelle (native). nant 7850, gage. ne, explétif et abusif, après craindre, douter, avoir paor, 1307, 2174, 2543, 3558, 4584, 7635, 8557; après ançois 1536; dans une formule comparative, 5425. negier, part. p. fém. negie 8918.

neis 719, 4836, nis 540, nès

4658, même.

mouvoir 137, 141, 157, prét.

neporquant 1282, néanmoins. nés, part. p. de naistre, pris subst., 2042, personne née. nes 3373, 3981, 4149, ne les. nès, voy. neïs. nesun 1304 nul, aucun. niche 5574, simple, inintelligent. nis, voy. neïs. no, fém. 8561, notre. noaus, le - 1266, le pis, le dessous. nobilité 4932, noblesse. noel 6486, nouveau. noiel d'une coupe 588, la panse, le corps (?). noiens 2304, 2311, néant. noirs 7530, affligé, rembruni. non, par - 1966, nommément, spécialement. norreture, nourreture, 300, 8615, éducation. nostre et no, pl. masc. suj. (nostre vassal et no serjant) 5759. nuble 210, 5010, 5182, couleur pâle, blafarde. nuire 914, part. p. nuit, 2826,

O 1400, o tout 596, avec.
o, dans la loc. ne o ne non,
3352, 4141, oui.
oche 596, brèche d'une lame.
oel, pl. suj. 4750, 4399 (en
rime avec soleil), uel 5490,
iol 8039; pl. rég. oex 7998,
iaus 3704 (en rime avec
consaus) 2579, ex 3121 (en

nuire.

rime avec Yseus), 4819 (en rime avec vermex), 5880; eus 7818 (en rime avec eus, lat. illos), 8508 (en rime avec anveus), iex 3161 (en rime avec miex), iols 6282 (en rime avec consaus), 6299, 6314 (en rime avec miex), 7348 (en rime avec vermols), 7429,8037; yeux; 4399, le calice des fleurs. oés 2406 (en rime avec cuers), 5615 (en rime avec lués), oeus (en rime avec bués) 6163, besoin. oi, prét. d'avoir et ind. pr. d'oïr. oindre, part.p. ointe 5642, fig. oirre 428, 3561, oires 7542, oire 8675, chemin, voyage, en — 427, aussitôt. oirre, ind. pr. d'errer. oiseler 1964, 7796, se sentir léger comme un oiseau. Cf. Erec, éd. Færster, note sur le v. 6468, et Romania, XX, 151. oissors 92, oisor 2152, 2175, épouse. ore 816, or, 828, maintenant, présentement; 4698, tout à l'heure, à l'instant. ore 3470, 3480, eure 4379, *heure*; de haute — 4379, de bonne heure; de fort-3470,

en une mauvaise heure, selon

les croyances astrologiques.

oreillier 3870, prêter l'o-

oré 402, vent.

reille, écouter.

orel 5663, voile, partie de la coiffure féminine, et non pas «pendant d'oreilles» comme traduit M. Godefroy. Voir Du Cange, ORALE 1. Ici le sens est déterminé par le rapprochement avec les vv. 5573 et 5581 où le même objet est désigné comme étant une guimpe. orer 564, 644, prier. orfrois, sing. suj. et rég., pl. rég. 1104, 2967, 3300, 5697; orfroi, rég. sing. 5562. orlé 3289, ourlé 7995, ourlé, bordé. orne, a - 3426, entour, à la ronde. ors, ours, braire conme un - 5122. Cf. beter. ort 2492, sale. os 1236, fém. ose 5418, osé, hardi. Voir le suiv. oser, ind. pr. s. 1e p. os 1308, 6323, subj. pr. ost 1076. oste 4939, 5750, hôte, celui qui reçoit l'hospitalité. oster, subj. pr. ost (en rime) 4622; réfl., se dispenser, s'abstenir (de faire une chose). ostex, rég, pl., 539, osteus 4947, maisons. ostix, rég. pl., 5473, ustensiles de ménage. ostoirs 1448, 6684, autours, oiseaux de chasse. ouffler 5080, traduit, d'après ce seul ex., dans le Dict. de M. Godefroy par « être

enflé ». Dans un autre ex. le part. passé offlé est traduit par « enflé ». Mais cette interprétation est douteuse dans les deux cas. Le sens est plutôt souffler, respirer bruyamment. ourer 5505, prier; subj. pr. ourt 6079, souhaiter. ourlé, voy. orlé. ourt, sub. pr. d'ourer. outrer 972, 6120, dépasser en marchant ou à cheval. ouvraigne 632, 5494, 5582, 5692, ouvrage. ovreoirs, pl. rég., 8017 (ms. ovrois), ateliers.

Paillole 5231, menue paille. paindre, ind. pr. paint 1212, peindre, colorer. paire, subj. pr. de paroir. paissons, pl. rég. 939, piquets. paistre, prét. peut (en rime avec puet) 7866; part. p. pl. r. peüs 7009. palais 2233, [comte] palatin. palis de fust 3354, palissade en bois. pamison 4168, 4784, pâmoipar, de — 1394, 1835, de la part de. parclose, a la - 2758, 3711, à la fin, pour finir. parent 2516, dorénavant. parex, pareux, suj. sing. et rég. pl. 1945, 4131, 7167, pareil. parfurnir 3857, accomplir. paroir, ind. pr. pert 2243, 5254, 8083; perent 2109; imparf. paroit 864, 1177, 8022; subj. pr. paire 5450, paraître. partir 4032, donner en partage. passe-vilenie 2944, vilenie portée au suprême degré. passer 23, dépasser, l'emporter sur; 2332, se comporter. pastures 6671, paturons. paumes, batre les - 8732, signe de désolation. pautonnier 2492, vagabond, terme d'injure. pechiés 4542, 4592, 5119, le péché considéré comme causo d'événements malheureux. pendant d'une aumônière 5845, ornement analogue à un gland. pene \$616, doublure (d'un manteau). penil 6858, ventre. penon 1050, drapeau. penoncel 1119, diminutif de penon. penre, voir prendre. pensés suj. s. et rég. pl., 6471, 6674, 6915, pensée, souci. perdre, ind. pr. 10 p. perc 2582. perent, ind. pr. de paroir. pers s. suj. 3451, pair, égal. pers, perse, 1156, 2498, 5107, 5183, de couleur foncée.

pert, ind. pr. de paroir. peus pl. rég., 882, pieux. peüs, part. p. de paistre. piece, a — 128, 7064, 7206, d'ici à quelque temps. piecha, pieça 2695, 8140, ce ne fu - 7486, ce ne fut pas il y a peu, cela se passa il y a longtemps. pire, pires, sing. s. 2760, 3926, pl. r. piors 1772; pire; 2760, 3926, inférieur par la naissance. plain, 462, 1090, terrain plat, comme une plaine, issir fors au - 8018, aller sur la place. plain, a — 461, de — 1089, clairement, facilement, sans obstacle. plain, pour plein 6054, 8017; avoir son - 6054, avoir son content. plaire, subj. pr. place 604,650, plaise 417, 518, 666, 1974, ces deux formes en rime. planciés, pl. rég. 611, planchers. planteïs 7579, riche; épithète appliquée à un anneau. pleges 7841, garanties. plenté 4439 désigne la fontaine où Aelis va se laver les mains. plentif, plentive 6754, abondant [en gibier]. plevir 3531, 3927, 7513, affirmer solennellement, prendre un engagement. plice 4100, pelice.

plichons 93, plicons, plicon 6047, 7049, 7759, 7809; pelisse,; — sans manches 7049, - vair 7049, 7809. ploi (ms. flui) 2993, pli. ploureïs 8063, pleurs, l'action de pleurer. plourer, ind. pr. pluere 8356; subj. pr. pluert 8465. pochons 6888, pot, cf. v. 6878. poi, peu, com poi que soit 4117, si peu que ce soit; point; metre en bon -7180, mettre à un rang élevé, apprécier hautement. poindre 1210, 2035, ind. pr. poignent 1253, impér. pongniés 1131, piquer des deux, charger. pointures 6672, piqures. pois, sor mon-4600, malgré moi, bien qu'il m'en pesât. poleté, drap - 3585, noir ou de couleur foncée. Ce mot est sans doute de la même famille que pullatus relevé par Du Cange sous PANNUS. Manque au Dict. de M. Godefroy. pontiier 5879, étinceler, briller, en parlant des yeux. Le dict. de M. Godefroy enregistre ce mot (POIN-TEER), mais non en ce sens. porchacier 5447, gagner sa

porfil 2975, pourfil 8916,

bordure (d'un manteau).

porofrir 620, offrir; réfl. 4192,

s'offrir, se présenter (pour accomplir une mission). porpens 2178, projet. porpenser 2178, méditer, préparer avec réflexion. porprendre, part. p. porpris 887, occuper. porpris, part. p. pris subst., 4009, enceinte. portendre 1405; part. p. portendus 1409; orner de tentures. pose, 780, 6848, pause. Voir chief. position, 5207, supposition. postiç 3359, poterne, petite porte. pourcession 8945, procession. poure 6909, poussière. pourfil, voir porfil. pourloignier 7901, allonger. pous, fém. 2391, pous. povrece 6174, pauvreté, misère. prendre, penre 8831, ind. imp. prendoit 592, subj. pr. praigne (en rime avec ovraigne) 8958; réfl., se comparer. près a près 8368, de près. prest 3732, vif, qui marche preu, adv. 110, 794, 5865, 6011, 8244, suffisamment; rime avec le suivant. preus, adj., sing. suj., masc. et fém. 976, 4957, 5862, prex 5863; preu, masc. et fém. sing. rég. 109, 756, 4159, 5503, 5865; prot 6021;

bon, vaillant; pris substantivement 8343, personne de valeur.

preus, suj. 4958, preu, rég. 755, profit.

prier, subj. pr. s. 3e p. prit 6481; sans — 3417, sans rémission.

prime 781, 3255, la première heure du jour (celle de l'office de prime).

primes (en rime avec luimême), 4485-6, d'abord; au — 3831, a — 4072, même sens.

prinssomme 3568, le premier sommeil.

pris, valeur, metre en — 33, 6855 (en rime avec pris, part. p. de prendre), faire valoir, faire ressortir.

prisier, ind. pr. pris 5776, 6792, 7072, apprécier.

prit, voy. prier.

proesce 4203, proece 498, 560, prouesse, vaillance. prooise (en rime avec cortoise) 4025, même sens. prot, voy. preu.

proverbes:

Li mors au mort, li vis as vis, 2653.

Car on dit q'oisiax debonaire

Par lui tot seul s'afaite et duit,5534-5.

Metre le char devant les bués, 6165.

.... B'est pas chars quanque roujoie,

... cil qui siet tranlant au fu Se caufe volentiers de près, 7878-9. Mout est cil fous qui met son doit El feu dont il a esté cuis, 8398-9. On dist (dit?) que mal naist qui [n'amende, 8872.

puer (rime avec cuer), jeter — 1516, 6874, 7215, em — 4702, jeter loin de soi; fig. dédaigner.

puisons, sing. suj., 2453, potion.

pulle (en rime avec Pulle, Pouille), a — 4214, en quantité.

pumel 8124, pommeau placé au sommet d'une tente; 610, le couvercle d'une coupe. pumelés, ferrans — 7163,

cheval pommelé. puors, sing. suj., 4563, ordure, chose qui pue.

pur, en — le cors, 4416, 6112, 6875, en taille, comme on dit en parlant des femmes, sans pardessus.

pute 2434, 2698, mauvaise.

Quanque, tot—748, tout ce que. que, ke, forme enclitique de quoi; précédé d'une préposition 5649; que... que (que par raison, que par cremor) 224, 694-5, tant... tant; que que, ke ke 1625, 1956, 2458, 3148, 3160, 4228, quoique; que, explétif (k'il la truist illuec ne qu'aillors) 6470; que que, ke ke, 289, 537, 1402, 1652, 1902, 3093, 3389, 4009, 4228, 4758, tandis que. quereors, pl, rég. 4230, cher-

quereors, pl, rég. 4230, chercheurs, enquêteurs. querrai, fut. de croire. querre 6610, prét. quisent 5403-5, subj. pl.-q.-parf. quesissent 8061, part. p. quisse 6419, 6474, chercher; — un saint 6485, aller en pèlerinage. ques 301, qui les. queste 4189, 4193, recherche. quisse, quisent, voy. querre. quit, ind. pr. de cuidier.

Ra, ind. pr. de ravoir. raconte 8126, récit, causerie. rade 4738, rapide. rafubler, réfl. 4834, 5181, se ragrafer, rajuster ses vêtements. rage 6948, rage; 783, 1827, 3277, 4239, 6029, 6099, activité, entrain; 4743 folie; faire — 8195, s'agiter, se mettre en mouvement. ragier 7871, s'agiter, se donner du mouvement. rai 603, 4400, rayon [de soleil]. raiembre 1602, mettre à ranraigne, a - 2221, à rène, à cheval. raigne, voy. regne. raime 602, ramée. rainciaus, pl. rég. 6893, petits rameaux, brindilles. raine, voy. regne. rains, pl. rég., rameaux. raisnier 5711, parler. raison 2231, parole.

ramentevance 5359, rementevance 6922, mention. ramentevoir 2146, rementevoir 6409, ramentoivre 2249, ind. pr. ramentoit 1499, 7238; part. p. ramenteüs 871, ramenteüe 4478; rappeler. randon, en un — 4718, subitement. raplanier, réfl. 5181, se rajuster. raprimer 3256, rapprocher, ramener. raspé, vin — 4299, voy. froit. raviser 5490, reconnaître. ravoir 4231, ind. pr. ra 1614, 4748, 4760, 5734; prét. rot 4427, 5580; fut. raverons 1015; cond. pr. raroie 4731, composé de re, itératif, et d'avoir. rebaudir, voy. resbaudir. recoi, en - 3003 (voir la note), 7306, en secret. reconnissance 8167, reconnaissance [de fief]. reconseillier, subj. pr. reconsaut 8766, donner un second conseil en remplacement d'un premier. recroire, subj. pr. recroit (corr. recroie) 5323, défaillir. redehaitier, subj. pr. redehait 8883, faire tourner en malheur. C'est l'unique ex. cité dans le dict. de M. Gode-

froy.

refroidier 4779, raffraîchir.

refubler, réfl. 6968, se rajuster, cf. rafubler.

regale 841, droit royal.
regne 8878, raigne 5480,
raine 4356, 5953, 8560,
royaume.

reguencir 981, tourner, faire volte face.

rehaitier 4458, 7352, 8429 reconforter; réfl. 7710.

remaint, ind. pr. de remanoir, et subj. pr. de remener.

remanance 1693, 6567, le fait de rester, de demeurer. remanoir 1684, 2595, 3917, 4603, ind. pr. remaint 4260, 4884; remainent 333; prét. remest 761, 1201, 1288, 4229, 6667, 7475; fut. remanrai 1534, remaindrai 2516; subj. pr. remaigne 2222; pl. q. p. remansissiés 1542; part. p. remés 2657-58, fém. remese (en rime avec frese) 3919; rester, demeurer; por deniers ne remaint il mie 4260, por le mangier ne remaint mie 4324, il ne demeura (manqua) pas pour... que, c.-à-d. l'argent, le manger, n'empêchèrent pas que...; se en vous ne remaint 6153, s'il n'y a pas obstacle de votre part.

remener, subj. pr. remaint 4713, 8564, ramener.

rementevance, voy. ramentevance. rementevoir, voy. ramentevoir.

remetre, part. p. fém. remise, affaiblie.

remire 6168, le sens propre est remède; ici employé comme synonyme de joie. remise, part. p. fém. de remetre.

remonte 4008, traduit par « retard, délai » d'après ce seul ex. dans le dict. de M. Godefroy. Mais il faut vraisemblablement corriger temoute, mot qui se trouve au v. 4095, rimant, comme ici, avec monte.

remordre, ind. pr. remort 2274, causer du remords. remploier 5731, renfermer,

emploier 5731, renfermer, reserrer.

remuer 8340, changer, renouveler; réfl. 1310, se déplacer. remuier, a — 6694, de rechange.

renc, pl. suj., 704, rangs.

renge, en — 701, en rang. rentercier 7549, reconnaître.

repaire 5482, lieu de rendezvous; 4201, retour; metre el — 957, mettre au retour, faire retourner.

reparaut, subj. pr. de reparler.

reparler, subj. pr. s. 3° p. reparaut 3785.

repoindre, repoint 1221, galopper, charger, à l'encontre.

repondre 2524, repounent

5328, repont 5130; 2524 enterrer; 5130 cacher; réfl. 5328, se cacher.

resbaudir, ind. pr. resbaudist 7450, rebaudist 6252, réfl., se remettre en joie, reprendre courage.

rescoure 6942, rescoust 1655, recourir, venir à la rescousse.

respas 2407, 3469, 5874, réconfort, rétablissement, état de celui qui est respassé.

respassés 6673, respassée 5959, remis, rétabli.

rest 7089, composé de re et d'est.

restorés, part. p.s. suj. 8325, restitué, rétabli, remplacé d'une façon équivalente.

restors, s. suj. 4137, 8143, remplacement équivalent, compensation.

restut 7832, composé de re et d'estut, il fallut derechef. retraire 2471, se contracter, en parlant des traits du visage.

retrosser 4463, composé de re et de trosser, charger. reube, voy. robe.

reveler 44, 1488, 2963, dévoiler, mettre en lumière. revivre 2505, subj. pl. q. p. revesquist 2505, part. p. revescu 989, revivre, ressusciter.

richece 1720, ricece 8860; rikece 4276, riquece 7890, richesse; 1720, 4276, même sens avec une nuance d'ostentation.

richeté 4970, richesse, opulence.

richoise 8943, riçoise 4495 (en rime), 8321, 8853; richesse; au plur. 8321, objets
précieux; pour — 8853,
pour faire montre de richesse, par ostentation.

rider 3294, plisser, froncer [une chemise].

riens, invar. désignant une personne 2472, 3771, 3816, 3941,5078; signifiant chose, cas rég. 937, 4198, 4290, 4320, 4873, 4906; rien 3854, chose.

rikece, voy. richece.

ringaille 705, terme collectif désignant des valets d'armée.

rira 6610, composé de re et d'ira.

riverer 7091, chasser en rivière.

riviere 4661,4764, vallée où on chasse les oiseaux d'eau; 96, la chasse aux oiseaux aquatiques.

robe 3763, 3985, 5325, 6046, bagage, principalement les vêtements; 3990, 8668 (roubes), reube 139, 1878, robe. rober 778, 3986, voler, dérober.

roés, dras — 1408, étoffes ornées de dessins en forme de roues; voy. les vocabulaires de Daurel et Beton,

sous rodat, et de Raoul de Cambrai; cf. la note de Scheler sur le v. 2971 de Bueves de Commarchis. rogor 8726, roujors 4548, rougeur. roi, sing. règ. 893, limite. roi 7594, composé de re et d'oi, *prét d'a*voir. roiame 1524 (en rime avec dame), 1682, 5822, 8585, 8867, roialme 8607 (en rime avec dame) roiaume 8864 (en rime avec Guilliaume), royaume. rois, sing. suj. 3365, 7052, employé au fig. pour désigner un homme au comble de ses væux. rois 3540, roi 2816, 3128, manière de procéder, projet. roiste, - tertre 2740, hauteur escarpée. rompre, réfl. 8700, se déchirer, ou déchirer ses vêtements. ronci 432, 1294, 3650, roncin 2049, cheval commun, de trait ou de charge. rot. prét. de ravoir. rotes 1732, rotes, instruments à corde. roubes, voy. robe. roujoier 7645, rougeoier, paraître rouge. roujors, voy. rogor. route, 236, 509, 625,976, 1071, 1134, 1220, 5194, 8043,

troupe de gens, colonne.

rouver 1967, 2303, demander. rubins 2985, 5740, rubis. rue 6686, rue, plante. ruer 4878, jeter, lancer [une pierre].

Sachier 2536, sace 6580, sache 882 (en rime avec rivage), 2533, part. p. sachiés 3249, tirer. sacraire 203, sacristie. Du Cange, SACRARIUM. sades, s. suj. 5143, savoureux, terme d'affection. sage 672, instruit; faire -6533, 8878, informer. sageter, voir ageter. saie a .ij. envers 1444, étoffe commune. saigner 345, 1741, signer, faire le signe de la croix sur quelqu'un; réfl. 631, 5089, se signer. sains 6377, faute pour sans. saint, pl. suj., 3315, 8845, cloches. sairement 2044, serment en un sens défavorable, juresale, adj. masc. pl. suj. 424, sing. rég. 5594. salir, ind. pr. saut 1 185, 4411, 4595, part. p. salie 7553, salue (en rime) 7790, sauter. sambue 7946, 8668, selle de femme. samit, sing. rég. 210, 2974, 3829; samis, sing. rég.

(en rime avec Aelis) 9090;

samis, pl. rég. 543, 1445, 2007, 3661, 8346, 8842, étoffe de soie d'origine orientale et caractérisée par la variété des couleurs; voy. Pariset, Hist. de la soie, II, 378-384. sanguine 7996, couleur rouge foncé. sanler, sanlle 5, sembler. saquier, saque (en rime avec Jake), 6229, tirer. saus 7641, saule. sautier 1732, psaltérion, instrument de musique. savoir, ind. pr. set 670; sevent 20, 2126; prét. soi 4686, 5630; sot 1376, seut 96, 5238, 5998; sorent 673; subj. pr. sace 3230; pl.-q.p. seussiens 6025: part. p. seü, 6289. — bons grés 670; ne —mot, voy. mot. se, conditionnel, ayant pour correspondant si affirmatif: Se la grant rue fust esprise, S'i eüst il asés grant noise 6072-3; de même 6240, 7814, 7958, 8858. se, si, particule affirmative, 429, 1541, 1589, 1701, 1790. se, pour ses, suivi de sire, 1654, 1821, son. sebelins, sebelin 5784, 8485, fourrure de zibeline; noir losengié 8917. seble 7995, même sens que le précédent. seçonnés (corr. seçonnès)

6436, diminutif de seçon; voy. sechons. sechons 6488, morceaux de bois sec. seignorage, par — 8235, à titre seigneurial, selon ce qui est dû à un seigneur ; — 6274, en un sens étendu, distinction, honneur. seignoriument 8975, d'une façon seigneuriale, magnifique. sejor 120, repos. selonc, par — 3884, 8054, le long, auprès de. semille 2104, semence. semonse 833, convocation. sempres 1015, 4379, 4466, 8194, aussitôt, immédiatement. sen 6677, son, pron. poss. seoir 701, ind. pr. s. 10 p. siés (en rime) 2556; pl. 3° p. sient 4935; prét. sist 703; subj. pr. s. 3. p. siece 1898; part. p. sis 6276; seoir pris subst. 3010, siège. serer 8753; serre 1914; 1914 serrer, étreindre; au v. 8753 le sens indiqué par le contexte est se taire (serrer les lèvres (?). servaille 1489, l'ensemble des serfs, terme de mépris. server, serve 2377, conserver. sés 2425, 2810, 3444, 4644, 5337, 6014, 7960, suffisance; li fait son sés 4460

il lui fait tout qu'elle dési-

re, il la contente.

seü 6290, sureau. seü, part. p. de savoir. seure 1223-4, 3909, sur. seus, sing. suj. 4453, sel. seut, prét. de savoir et ind. prés. de souloir. seviaus non 4954, sinon, du sevrer 1803, ind. pr. soivre 1803, sevrer. si 3002, jusqu'à ce que. siecle, bon - 4668, bon temps. sien, voy. suen. sient, pour siéent, ind. pr. de seoir. sier, ind. pr. soie 1480, couper le blé. siés, s. suj., maistre — 8768, capitale (d'un empire). sigler 404, cingler, t. de masignators 8543, sénateurs. signorage 269, gouvernement d'un seigneur. signorie, par — 8136, en seigneur, à titre de seigneur. simple 546, qui respire la simplicité, la franchise, en parlant du visage. simplece 3439, franchise. siue, fém. de suen. soffraite, voy. souffraite. soffrir, ind. pr. sueffre 4265, dissimuler. soi, prét. de savoir. soie, fém. de suen soie, ind. pr. de sier. soif 6437, 6882, 7198, haie. soignentage 3912, concubinage.

soivre, ind. pr. de sevrer. soliers 548, étages supérieurs des maisons. sollers 8665, souliers. soloir, ind. pr. suel 3198, 3000 (en rime avec conseil); seut 3397, 4870; soelent 687; prét. solt 7418; avoir coutume. solor 2466, affliction. solt, prét. de soloir. sommes, pl., 1648, coups, sens non relevé par M. Godefroy; cf. Guill. le Maréchal, v. 11600. sommiex, s. suj., 4308, 4516, soumaus 7596, sommeil. son, som, en -403, 617, 1053, 1119, 1166, 8125, au sommet. Le subst. qui suit se construit en apposition, sans préposition: en son la lance, en son le tré. soneïs 8214, sonnerie de cloches. soner, subj. pr. sont 781, 1730, sonner (neutre). sons 733, chansons, ou plus exactement, airs de chansons. sont, subj. pr. de soner. sor, sore, épithète de faucon 6684, 6693, de chief 8730, de chevel (cheveu) 583, de treche (tresse) 4697, de destrier 487, blond. soronder 3974, fig., surmonter (proprement submerger).

souef 3860, doucement.

souffraindre, subj. pr. souffraigne 6006, manquer. souffraite 4652, 4755, 5003, 6175, 6265, 7151, 7351, 7521; soffraite 7717, souffrete 5979, manque, privation, misère. souhaidier 2130, souhaiter. souhait 2127, réflexion. souhaite, en - 4651, avec désir; en souhaites, 1642, est moins clair; p.-ê. doiton corriger en soufraites; par souhaite 7152, à souhait. soulacier 7024, amuser, égayer. soumaus, voy. sommiex. souvine 5273, couchée, étendue sur le dos. suel, ind. pr. de soloir. suel, seul. suel 3197, seuil. suens, masc. sing. suj., 2765,

3188 (en rime avec sens), 8314, 8478 (en rime avec

quens); rég. sien 1380; pl.

siens 1501; fém. soie 353,

2460, 8366, siue 6263.

4575; suivre.

(fleurs).

suïr 4665; ind. pr. siut 4640,

5050, sivent 4238; fut. siur-

rai 4745; condit. siurroie

sullens 4476, taché de sueur.

surre 1604 (en rime avec con-

susciettes 6686, petits soucis

instru-

surre), cordonnier.

symphonies 1732,

ments à cordes.

qu'on appliquait sur les écus. taleboté 5595, l'auteur dit qu'Aelis n'avait pas le visage taleboté, ce mot paraît donc signifier couvert de taches, de boutons. Ne serait-ce pas caleboté ou cailleboté? Les caillebotes sont les grumeaux du lait caillé. tans, voy. tens. tans, pl. rég. de tant, .x. tans 746, .xx. tans 8161, dix fois, vingt fois autant. targier 1528, targera 1531, tarder. tas, voy. tire. teche 442, qualité. tel, estre en - 6296, être en un tel état; fém. tele 3398. temoute 4095, tumulte, fracas. Cf. remonte. tençons 2806, débat. temple 2391, tempe. tens, tans, par — (en rime avec sens, assens, 3515, 5993), 3767, 6153, 8879, un jour, en temps à venir; 6763, alors; 3231, 3515, 3767, 5157, 5938, 5993, de bonne heure, bientôt dans l'avenir; 4080, de bon matin. tenser 7552, défendre, protéger.

Tables 870, sorte de jeu de

tains d'escus 1101, vernis

trictrac.

terciaus 7119, tiercelets. tercier ou terser, ind. pr. terce 6282, nettoyer. terdre, tert 6282, tergant 6333, essuyer (les yeux). terminer 2410, arriver à guérison ou à convalescence; cf. un ex. analogue (mal traduit au glossaire) dans Beaumanoir. tertre, opposé à val, 4061. textes 217, tissus d'or ou d'argent qu'on étendait sur l'autel. Du Cange TEXTUM, TEXTUS. On entendait aussi par ce mot des plateaux métalliques où étaient représentées, en relief ou en creux, des scènes religieuses et qui parfois servaient de couverture au livre des évangiles. Voy. L. de Laborde, Gloss. des émaux, TEXTE, et Godefroy, TESTE. tillier 8870, tiller [le chanvre], mais ici ce mot est employé au fig., et le sens en est obscur. tines 685, tines, baquets (à porter le vin). tire  $\mathbf{a} - 681$ , à la file; en -3308, en ligne; a tas et a - 5141, en tas et en ordre, de toute façon, en quantité. tires 8308, 8843, étoffes de soie. toie 3869, taie (d'oreiller). tollir, ind. pr. tout 7600, fut. toudra 4593, enlever, ôter.

tor, prendre son — 6791, en parlant d'un oiseau de proie. tornebouele, faire - 1216 faire la culbute. torsser, voy. trosser. tort, de - en travers 6227, loc. qui paraît signifier en travers. touaille 4437, 5666, serviette; seoir a une - 1880, manger à la même nappe; 6113, sorte de fichu de femme. trainer 8915, 8997, trainer. traire, prét. traisent 6111; tirer; — son chant 4059, chanter. trait, a un seul — 6933, d'un seul trait. traitiaus 6045, tréteaux. tranler, gérondif tranlant, 7878, trembler.. travailler, réfl., subj. pr. travaut 429, se donner du mal, prendre de la peine. travers chans 1481, à travers champs. Voy. tort. travers 6228, droit de péage. Du Cange, TRAVERSUM 1. trė, sing. rég., 408, bateau; ailleurs ce mot a le sens habituel de tente. trebuchier 4685, renverser. treche, voy. tresce. trellis, voy. treslis. tresaler 3545, passer, s'en aller. tresce 7008, treche 3145,

4697, tresse de cheveux;

3652, sorte de farandole.

trescier en bende 8871 ? trescorre, trescort 18, courir, circuler.

treslis 544, 5445, 8914, trellis
1217, maillé, en parlant
d'une étoffe ou d'un haubert.
trestorner 4589, détourner.
trestres 4434, tréteaux.
tristece 2385, tristesse.
triue 1316, 7471(en rime avec

aiue), trève. troi, s. suj. (en rime avec roi) 3988, trois.

trosser 4754, torsser 3600, charger [du bagage sur une bête de somme].

trous, s. suj. et rég. pl., 1201, 3555, tronçons, bouts de bois trover, subj, pr. truisse 5127; truist 6469; truissent 494;

trueve 7711, action de trouver, découverte.

tuer 2495, 3506.

turcoise, vaissel d'oevre — 8854, vase de travail oriental; besaces turcoises 3590.

U 315, 2259, 2271, 2277, ou. uel, voy. oel. un, tot d' — 5342, tout d'une pièce ou d'une couleur. uniement 7565, également, d'un commun accord. us 4840, usage.

Va, voy. di va. vaintre, prėt. vainci 8918, vaincre. vair 7049, ver (en rime avec iver) 7809, vairé, épith. de pliçon; de reube 1878. vaisselemente 4197, vaisselle. valoir, subj. pl.-q.-p. vausist 103, 7161, valoir. vassal, pl. s. 5759, chevaliers au service d'un seigneur. vasselage 1010, 4203, courage, qualité d'un vassal. vausist, subj. pl.-q.-p. de valoir.

vavassors 91, 2234, vavasors 8653, personnes occupant le plus bas degré de la noblesse.

veer 2903, empêcher, défendre.

venir, prét. venimes 902; construit avec l'auxiliaire avoir 7090; miex li venist 4528, il eût été préférable pour lui.

venisons 713, 6277, venaison.

vent ne voie 5159, 6185, 7319, ne savoir, n'oïr ne — ne rien savoir, ne rien entendre d'une chose.

ventaille 947, 1016, 1061, partie de l'armure défensive qui couvrait la tête et le cou et s'attachait au heaume. ver, voy. vair.

vermeus, s. suj. 6277, vermeil.

vers, pl. rég. 1711, 8890, verrats.

vés 1618, voyez; vés ci 3628, 8435.

voel, ind. pr. de voloir.

vesques, s. suj. et pl. rég. 153, 220, 2237, *êvêque*. veüe, subst. 8036, vue. veul, vor. vuel. viaus 3146, 3196, 6757, 7097, 8719, viax 2424, du moins. Cf. seviaus. viaut, ind. pr. de voloir. viautre 1711, espèce de grand levrier. viax, voy. viaus. viele 1733, vielle, sorte de violon; grosse — 8595. vieler 733, jouer sur la vielle. viés, invar, 4930, 6437, 6882, vieux. vigereus 801, vigoureux. vilenaille 1066, 1618, troupe de vilains, terme méprisant; 1066, troupe de combattants à pied formée de vilains. vilounie 5868, action vilaine. vis, a —, voy. avis. vis 3627, escalier à vis; degré qui n'est pas a - 1421, escalier à sections droites. vis 5300, 6115, visage. visnage 2627, l'ensemble des « voisins », des habitants d'un lieu. visnès, invar. (en rime avec vallès, demanès) 6039, 7783, même sens. vistesce 2567, sagesse. vix, s. suj. 1628, vil. voel. subst. verbal de voloir, mon - 2552, son - 314,selon mon (son) désir.

voie 428, 5971, voyage; fig., voy. vent. voir 24, vérité, chose vraie. vois, ind. pr. d'aler. voise, voist, sub. pr. d'aler. volentius 8548, qui a volonté [de faire une chose]. voloir, ind. pr. s. 10 p. voil 3503, voel 816 veil (en rime avec conseil) 2140, 3° p. velt (en rime avec esvelt, delt, eut) 3872, 4626, 4781, 8479, vielt 8546, viaut (en rime avec aparaut) 1698; voelent 686, vuelent 5329; prét. s. 10 p. vols 7719, 30 p. volt 4602, 6550, volst 7505; pl. 20 p. vousistes 3049; fut. vaura 6564; subj. pr. voelle 4717, vuelle 5277; voelliés 849; pl.-q.p. volsist 3739, vausist 6382, 7575, vousissent 3498; vouloir. vos, masc. s. suj. 848, 2363. vo, masc. et fém. rég. 514, 663, 1419, 1545, 1618, 2211, 2729; vos, pl. rég., 822; vo, fém. s. suj.,2166, (cf. 2163), votre. vostre, fém. 2163, 3451. vout du crucifis 6504, crucifix. vuel 314, 5504, 8360, veul 8060, volonté. vuit 8259, espace vide.

waspail 1517, gaspillage;

cité par M. Godefroy, sous gaspail, sans autre exemple.
wiseus 8857, oisif.

Ymages, mitre faite a — 212, mitre avec des dessins brodés.



## TABLE DES NOMS PROPRES

Acre, 407.

Aelis, fille de l'empereur de Rome.Sanaissance, 1764; élevée avec Guillaume, fils du comte Richart, 1962, à qui elle est solennellement engagée, 2334; séparée de lui après la mort du comte Richart, 2953; sa douleur, 3210; se fait enlever par Guillaume et s'enfuit avec lui, 3560; ils arrivent près deToul,4355; tandis qu'elle dormait, en plein champ, un escoufie lui enlève son aumônière, 4543; à son réveil elle ne trouve plus Guillaume qui s'était mis à la poursuite de l'oiseau, 4655; elle se croit abandonnée, 4664; elle se rend à Toul, 4864; elle y prend logement chez une vieille femme qui avait une fille nommée Isabel, 4994; elle

se lie d'amitié avec cette fille, 5274; elle donne son mulet à la vieille, 5313, puis part, avec Isabel, à la recherche de Guillaume, 5320; elles parcourent en vain la Normandie, 5345; après de longues recherches elles s'établissent à Montpellier et y montent un commerce d'ouvrages de femmes qu'elles confectionnent, 5468; grâce à la beauté et à l'esprit d'Aelis, leur maison devient bientôt le rendez-vous préféré des chevaliers et des damoiseaux, 5482; Aelis, accompagnée d'Isabel, se présente à la dame de Montpellier qui lui fait bon accueil, 5617; elle est mandée auprès de la comtesse de Saint-Gilles, 5002 : douleur des habitants de Mont-

pellier lors de son départ, 6058; brillante réception à Saint-Gilles, 6098; elle y reste à demeure, très bien vue du comte de Saint-Gilles, 7025; elle s'y rencontre avec Guillaume, 7686; elle part pour la Normandie avec Guillaume et le comte de Saint-Gilles, 7944; son entrée à Rouen, 8246; on y célèbre ses noces avec Guillaume, 8329; elle demeure trois ans en Normandie, en qualité de comtesse, 8512; est appelée à Rome après la mort de son père, pour être impératrice, 8578; son entrée à Rome, 8814; son couronnement, 8913. Allemands (Alemans), 2793. Amiens, 4026. Apollonius (Apollonies) de

Apollonius (Apollonies) de Tyr, 8058, héros de roman.

Arches, en rime avec messages, 8089; semble être Arques, près Dieppe, mais il est singulier que des voyageurs venant de Saint-Gilles passent par Arques avant d'arriver à Rouen.

Artus, le roi —, 786, 988.

Bellencombre (Belencombre), ch. l. d. c. arr. Dieppe; le châtelain de —, 165. Benevent (Bonivent, Bounevent), 1369, 8781; drap de
—, 198.
Besançon (Besençon), 5860.
Bonivent, Benevent.
Brandis, Brindes.
BRANGIEN, 31, suivante d'Iseut.
Brindes (Brandis), ital. Brindis, 370, 1359.

Calabre, 4215. Castille (Chastele), dextrier de —, 1108. Caux (Chaus), pays de—, 60. Cesaire, Cesarée. CÉSAR de Rome, 1022. Cesarée (Cesaire), 839. Chaalons, Châlons-sur-Marne. Châlons (Chaalons), 5331. Champagne, 5306; comtesse de -, 5614. CHARLEMAGNE (Charlles), 1286. Chastele, Castille. Chaus, Caux. CRÉPIN EN CHAIE, SAINT -, 2432. Saint - Crépin - en Chaye, au xiie siècle Sanctus Crispinus in cavea, est

Elène, Hélène. Erme, 6450, nom de la mère d'Isabel.

Dict. top. de l'Aisne.

le nom d'une ferme dépen-

dant de la commune de Soissons, voir Matton, Espagne, mulets d', voir au vocabulaire espanois.
Eu, comte d', 155, 320, 330.

Flandres, drap de —, 3585. Français (François), 1281. France, 551, 1117, 1547, 1562,4013, 9058; roide —, 2166; chemin de —, 6457, 6467.

Francs (Franc, Frans), 1170, 1229, 1250, 1262, 1309, désigne les chrétiens (en général français) de la Terre Sainte.

Garaine, Varenne.

Gauvain, 989, héros de roman.

Gênes (Gevenes, Genvres, Jenvres), 1696, 4211; la comtesse de —, épouse de Richart, 1697, 2576, 2610, 7489, 8776.

Genois (Genevois), 7481.

Georges (Jorge), saint —, 937.

GILLES, SAINT —, 6484, 6650, 7086. Voy. Saint-Gilles.

Gouvernail (Govrenaus), 590, maître de Tristan.

Grèce (*Gresce*), 7675; paraît désigner le sud de l'Italie au v. 4215.

GUILLAUME (Guilliaume), fils du comte Richart et de la dame de Gênes. Sa nais-

sance, 1758; sevré à trois ans, 1803; appelé à la cour par l'empereur de Rome, 1816; élevé avec Aelis, 1962; son éducation, 2018; solennellement engagé avec Aelis, 2334; sa douleur lorsque son père meurt, 2512; son engagement est rompu et il est séparé d'Aelis, 3016; rendez-vous secret avec Aelis, 3350; il s'enfuit avec elle, 3000; précautions qu'il prend pour n'être pas reconnu, 4258; il arrive près de Toul, 4355; il se met à la poursuite d'un escoufle qui avait enlevé l'aumônière d'Aelis, 4560; il recouvrel'aumônière,5071; à son retour il ne retrouve plus son amie, 5088; il se désole, 5100; il se met à sa recherche, 5181; il retourne en Italie et est malade à Rome près d'un an, 6179; il est volé dans un bois, 6186; il cherche Aelis pendant sept ans, 6184; il se met en service à Saint-Jacques - de - Compostelle, chez un aubergiste, 6190; là il voit venir un pèlerin monté sur le mulet d'Aelis, 6208; il apprend qu'en effet ce mulet a été acheté à Toul, 6256; il quitte Saint-Jacques et se rend à Toul avec le pèlerin, 6346;

il voit la vieille chez qui Aelis avait pris logement, mais celle-ci ne peut lui donner aucune nouvelle d'Aelis, 6418; il se remet en route et se rend en France, 6457; puis il va à Saint-Gilles, 6489; il 'se met en service chez un riche bourgeois, 6576; il achète à bon compte un cheval blessé, 6654; il le fait soigner et guérir, 6670. Un jour il accompagne à la chasse les fauconniers du comte de Saint-Gilles. 6706; on lui donne à porter un faucon qui prend un escoufle, 6837; il saisit l'escoufle, lui arrache le cœur et le mange, 6863; puis, s'étant procuré du feu, il brûle le reste du corps et en disperse les cendres, 6909; le comte de Saint-Gilles, ayant appris cette aventure, le fait venir, 7278; il raconte toute son histoire en présence d'Aelis, qui d'abord ne le reconnaît pas, mais qui, à la fin du récit, se jette dans ses bras, 7693; le comte de Saint-Gilles promet à Guillaume de le faire rentrer en possession de sa terre, 7746; il le fait chevalier, 7903; Guillaume et Aelis, accompagnés du comte, se rendent en Normandie,

8081; il fait son entrée solennelle à Rouen, 8246; il y célèbre ses noces avec Aelis, 8326; séjourne trois ans en Normandie en qualité de comte de Montivilliers, 8512; est appelé à Rome pour succéder à l'empereur de Rome, père d'Aelis, 8578; il quitte la Normandie au grand chagrin des Normands, 8636; son entrée solennelle à Rome, 8816; son couronnement, 8896.

Hainaut, 5638; comte de —, à qui le poème est offert, go6o. HÉLÈNE (Elène), ravie par Paris, 7674. HONORÉ, SAINT —, 8708. HUDAINS, 591, nom du chien de Tristan.

Irlande, 585.
Isabel (Ysabiax, Ysabiaus, Ysabel), 5297, 5395, 5401, 7790, 7794, 7948, 7989, compagne d'Aelis.
Iseut (Yseus, Ysiels, Yseut, Isout), 582, 591, 1715, 3450, 4619, 7822, 8775, 8848, femme du roi Marc, amie de Tristan.

Inde la majeur, 788.

Jenvres, Gênes. Jérusalem, 461, 553 (Jersalem); roi de - 1327, 1336. Julien, saint -, invoqué comme patron des voyageurs, 4848.

Kahedins, 3184, personnage du roman de Tristan:

Lendit, le —, 6538. Lisieux (Lisuis), l'évêque de **—,** 553. Lorraine (Loherenne, Loherraine, Loeraine), 4355, 5306, 5954, 6554. Lombardie, 365, 4056; muls de-, 3575; paraît désigner l'Italie en général. Lombards, 8634, 8686 Lorrés, 7138. Est-ce Lorrezle-Bocage, arr. Fontainebleau?

Mahon, 1267, Mahomet. Mars, 580, 598, 616, 1715, le roi Marc, époux d'Iseut. MERLIN (Mellins), 1434. Mongiu, Montjoux. Mons en Hainaut, 5638. Montivilliers (Moustierviler, Mostierviler), 49, 146, 478, 723, 5350, 7751, 8041, 8227, 8593, 8696, arr. Le Havre. Voy. RICHART. Montjoux (Mongiu), 363, Raineborc, Ratisbonne.

Mons Jovis, le grand Saint-Bernard. Montpellier, 5451, 5468, 5484, 5518, 5943, 5992, 7892. Moselle (Mosele), 7572. Mossoul (Mosse), le roi de —, 789, 1241. Moustierviler, Moustierviler, Montivilliers.

Normandie (Normendie), 47, 523, 2194, 3484, 3515, 4023, 4055, 4227, etc. Normands, 846, 996, 1078, 1221-6, 1304, 3527, etc.

Paris, ravisseur d'Hélène,

7675. Patriarche, le — de Jérusalem, 1327. Perse, la fille du roi de -, PHILIPPE père d'Alexandre le Grand, 100. PIERRE L'ERMITE, 550. Piramus, 6366, héros de roman. Pisans, 7481. Pont-de-l'Arche, 76, ch. l. c. arr. Louviers. Pouille (Pulle), 4213. Provençaux (Provenciaus), 8463. Pulle, Pouille.

Rains, Reims. Ratisbonne (Raineborc), en allemand Regensburg; drap de -, 6704. Reims (Rains), 9066. Rencheyax, Roncevaux. RICHART, comte de Montivilliers, 49; seigneur de Rouen, 51; tient le pays de Caux, 60, et la terre jusqu'à Pont-de-l'Arche, 76; petit-cousin du comte de Saint-Gilles, 7748; son éloge, 83; réunit ses vassaux à Montivilliers et annonce son départ pour la Terre Sainte, 146; traverse l'Italie, 365; s'embarque à Brindes, 370; aborde à Acre, 417; arrive à Jérusalem, 461; offre une riche coupe au Saint-Sépulcre, 619; ses exploits contre les Sarrasins, 869; quitte la Terre Sainte, 1321; rencontre à Bénévent l'empereur de Rome qui l'accueille avec honneur, 1369; il s'engage à son service et le délivre des serfs qui s'étaient révoltés contre lui, 1546; épouse la dame de Gênes, 1691; a un fils qui reçoit le nom de Guillaume, 1758; tombe malade et meurt, 2384; ses obsèques, 2588.

ROLLANT, 1284. Romains (Rommains), 2793. Rome, 1366, 1394,6179,6479, 7926, 7984, 8804. L'empereur de —, père d'Aelis, 1370, 1376, 1394, etc. L'impératrice de —, 1412, 2872, etc.

Roncevaux (Renchevax), 1285.

Rouen (Rueem, Ruëm, Roëm), 51, 3537, 3993, 4732, 5333, 5350, 7540, 8108, 8227.

Saint-Gilles, 5894, 6489, 6492, 8034, 8350; le comte de -, 5828, 6488, 6492, etc.; voy. Aelis et Guillaume. Saint-Jacques-de-Compostelle (S. Jake), 6191, 6479. Sens, 5386, 7160. Sépulcre, le Saint — à Jérusalem, 555, 628, 1331. Sicile, 4213; le roi de —, 8818. Sire, bliaut de — 661, 2353, 3037, 3991, 8644; draps de -; 4728. Cette désignation ne se rencontre pas fréquemment en dehors de l'Escoufie. Il y en a un exemple tiré de la chanson de Jérusalem dans le dict. de M. Godefroy. On peut encore citer dras de Syre dans le Rom. de la Violette, p. 304, et dans Fergus, éd. Martin, p. 124. Sire n'est autre que le nom latin Syria accentué sur la première syllabe; voy.

les exemples cités par Fr.

Michel, Rech. sur les étoffes de soie, I, 348, note. Le bliaut de Sire serait donc l'équivalent du bliaut de Sulie dont on a plusieurs exemples.

Syrie (Surie), le roi de —, 1250.

Temple, le — à Jérusalem, 515, 2392; l'ordre du —, 2392.

Templiers, 799, 1060, 1329. TERVAGANT, 1267, divinité païenne.

Thisbé (*Tisbé*), 6359, héroïne de roman.

Tornai, Tournai.

Toul (Tol, Toul), 4355, 5612, 6260, 6279, 6351, 7789, 7806, ville de Lorraine.

Tournai (*Tornai*), 9066. Tristan (*Tristran*), 584, 590. 614,3131,4617, 6353,7823, 8775, l'amant d'Iseut. Troie, 112, 7908. Troyes (*Troies*), 5386, ch. l. de l'Aube.

Turc, Turcs (Turc, Turs), 785, 814, 972, 976, 1134, 1218.

Tyr (Tir), voy. Apollonius,

Varenne (Garaine, Garanne), le comte de —, 155, 320. Varenne était un fief dépendant de Bellencombre.

Ysabiax, Ysabel, Isabel. Yseut, Iseut.







## ERRATA

Vv. 19, 544, 547, virgule à la fin du vers. — 614, la, corr. le 1. — 618, Itea, corr. Itel. — 644, guillemets à la fin du vers. — 820, 838, suppr. la ponctuation. — 1011, puet, corr. prent? - 1301-2, corr. herbergié[s].... giés. - 1521, on, lis. ont. - 1642, souhaites, corr. soufraites? - 1793, berc, corr. berç. — 1931, à la note, mettre la virgule après maistre - 2222, qul, lis. qui. - 2445, virgule après conte. - 2982, colors, corr. color. - 2984, lardé, lis. lardés et suppr. la note. On pourrait, au vers précédent, corriger cercle[s]. -3086, aperçois, corr. aperçoif. — 3214, mettre la virgule à la fin du vers. — 3449, ceste, lis. cest. — 3466, douçors, corr. douçor. — 3621, el, lis. ele. — 3704-7, il faut probablement corriger emperere en empereriz, et par suite, au v. 3706, il en el, et laisser su (se rapportant à empereriz) au v. 3707. - 3812, ers vert, lis. ert vers. - 3965-6, mettre point et virgule à la fin du premier vers et suppr. la ponctuation au second. — 4099, morte, corr. morte[s]. — 4147, aimer, lis. amer. — 4380, supp. la ponctuation. — 4426, a corr. a[s]. — 4454, note, lis. 4453; sens lis. seus; savour, lis. saveur. — 5456, s'en, lis. se n' et mettez une virgule à la fin du vers. — 5491, point à la fin du vers. — 6175, povrece, corr. povreté.

<sup>1.</sup> Les leçons suivies de corr. sont des fautes du ms. conservées à tort dans l'édition; les leçons suivies de lis, sont des fautes de l'édition.

— 6369, à la note, lis. 6368. — 6404, suppr. la ponctuation. — 6475, querre, corr. quiere. — 6478, suppr. la virgule après oisiel. — 6963, sage, corr. sage[s]. — 7052 [i]ert, on peut laisser ert, à l'imparfait; on pourrait aussi mettre les deux verbes au futur: Bien iert rois qui iert. — 7994, ont, corr. out (ms. 6t). — 8205, ne hom (ms. home), corr. n'ome. — 8574, Rüem, corr. Genvres? — 8763, lacune après ce vers? — 8831, suppr. la virgule. — 8871, Qui, corr. qu'. — 8902, suppr. o (faute d'impression).

Vocabulaire. estrous, a — doit plutôt se rendre par « positivement, sans hésitation ». — lués droit est d'un emploi assez fréquent dans Guillaume de Dole (vv. 888, 1020, 1641, 1672, etc.). — taleboté. A l'appui de la correction proposée on peut citer ces vers de Guillaume de Dole (2609-10):

Cil qui n'a pas la chiere morne Ne le biau vis caleboté.

## Publications de la Société des Anciens Textes français (En vente à la librairie Firmin Didot et Cie, 56, rue Jacob, à Paris.)

Bulletin de la Société des Anciens Textes français (années 1875 à 1894). N'est vendu qu'aux membres de la Société au prix de 3 fr. par année, en papier de Hollande, et de 6 fr. en papier Whatman. Chansons françaises du xvº siècle publiées d'après le manuscrit de la Biblio-thèque nationale de Paris par Gaston Paris, et accompagnées de la musi-que transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert (1875). Epuisé. Il reste quelques exemplaires sur papier Whatman au prix de. . 37 fr. Les plus anciens Monuments de la langue française (1x°, x° siècles) pu-bliés par Gaston Paris. Album de neur planches exécutées par la photo-gravure (1875). 30 fr. Brun de la Montaigne, roman d'aventure publié pour la première fois, d'après le manuscrit unique de Paris, par Paul Meyer (1875) . . . . . 5 fr. Miracles de Nostre Dame par personnages publiés d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par Gaston Paris et Ulysse Robert; texte com-plet t. I à VII (1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883), le vol. . 10 fr. Le t. IX et dernier contiendra l'introduction et les notes. Guillaume de Palerne publié d'après le manuscrit de la bibliothèque de l'Ar-senal à Paris. par Henri Michel Art 1926. Deux Rédactions du Roman des Sept Sages de Rome publiées par Gaston Le Débat des Hérauts de France et d'Angleterre, suivi de The Debate be-tween the Heralds of England and France, by John Core, édition commen-cée par L. Pannier et achevée par Paul Mever (1877). . . . . . 10 fr. Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) publiée avec notes et pièces diverses par Siméon Luce, t. I et II (1879, 1883), le vol. . . . . . . 12 fr. Elie de Saint-Gille, chanson de geste publiée avec introduction, glossaire et index, par Gaston RAYNAUD, accompagnée de la rédaction norvégienne traduite par Eugène Koblbing (1879)...... 8 fr. L'Amant rendu cordelier à l'observance d'amour, poème attribué à MARTIAL , Raoul de Cambrai, chanson de geste publiée par Paul MEYER et Auguste Le Dit de la Panthère d'Amours, par Nicole de Margival, poème du xiii° siècle publié par Henry A. Todd (1883) . . . . . . . . . . . . . . . 6 fr.

```
L'Escoufie, roman d'aventure, publié pour la première fois d'après le manu-
crit unique de l'Arsenal, par H. Michelant et P. Meyer (1894). 15 fr.
 (Ouvrage imprimé aux frais du baron James de Rothschild et offert aux membres de la Société.)
  Tous ces ouvrages sont in-8°, excepté Les plus anciens Monuments de la langue française, album grand in-folio.
  Il a été fait de chaque ouvrage un tirage à petit nombre sur papier What-
man. Le prix des exemplaires sur ce papier est double de celui des exemplaires
  en papier ordinaire.
    Les membres de la Société ont droit à une remise de 25 p. 100 sur tous
  les prix indiqués ci-dessus.
  La Société des Anciens Textes français a obtenu pour ses pu-
blications le prix Archon-Despérouse, à l'Académie française, en
1882, et le prix La Grange, à l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, en 1883.
        Le Puy. Filmprimerie de R. Marchessou, boulevard Carnot, 23.
                                    / 1
            20
```

La Mort Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée par J. Couraye

. Trois Versions rimées de l'Évangile de Nicodème publiées par G. Paris et Fragments d'une Vie de saint Thomas de Cantorbéry publiés pour la première fois d'après les feuillets appartenant à la collection Goethals Vercruysse, avec fac-similé en héliogravure de l'original, par Paul MEYER (1885). 10 fr. Merlin, roman en prose du xiii siècle publié d'après le ms. appartenant à M. A. Huth, par G. Paris et J. Ulrich, t. I et II (1886)..... 20 fr. Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée par Louis Demaison, t. I et

Le Mystère de saint Bernard de Menthon publié d'après le ms. unique appar-tenant à M. le comte de Menthon par A. Lecoy de La Marche (1888). 8 fr. Le Couronnement de Louis, chanson de geste publiée par E. Langlois. (1888)...... 15 fr. Rondeaux et autres Poésies du XV siècle publiés d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale, par Gaston Raynaud (1889)......... 8 fr. 

DU PARC (1884)......

Ces deux volumes ne se vendent pas séparément.



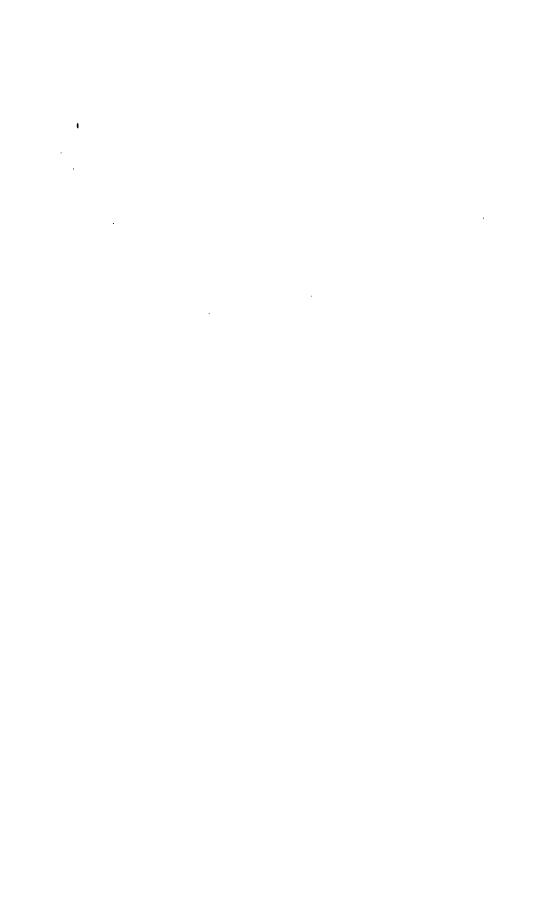



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.



